Tous ceux qui vraiment, de tout coeur, veulent voir fleurir la religion catholique et la société, défendues par le talent et la presse, que ceux-là protègent de leurs libéralités la fécondité de la presse chacun proportionnant ses largesses à sa fortune. Les soldats de la presse ont absolument besoin de ces secours, sans lesquels leurs travaux n'auraient que des fruits incertains et chétifs. LEON XIII

TE PANRIOTE

**NOTRE FOI!** 



NOTRE LANGUE!

C'est notre ardent désir que les fidèles s'abonnent aux journaux vraiment catholiques, et qu'ils les soutiennent de toutes façons, que le clergé les encourage et travaille à leur diffusion. Il n'y a peut-être pas, à l'heu o ctuelle, de moyen plus eféfendre la cité du bien que d'aide ar notre confiance et nos sécol pportuns, les journalistes cathonic des à repousser toutes les atta 5 3 s parties de la cité du mal. er Concile plénier de Québec.

28ième année

PRINCE-ALBERT, Sask,, mercredi le 28 déc., 1938

NO. 3840

## Le Saint-Père dénonce les vexations contre l'Action Catholique

## UNE BELLE RECEPTION AU JUGE TURGEON

La Chambre de Commerce convoquait les principaux citoyens à un banquet en l'honneur du juge Turgeon.

### Des orateurs distingués font l'éloge du juge en chef de la Cour d'Appel

MacLean, l'hon. T. C. Davis, procu-doués..." reur provincial, Me Diefenbaker, M. "Aucun homme au Canada, décla-

les qualités du juge Turgeon, sa public no. 1".

vince et au Dominion. haute fonction par son mérite dit, paroles élogieuses. Il termina en le juge Doak. Personne n'était disant que l'esprit de justice premieux préparé pour assumer cette vaudrait toujours en Saskatchewan responsabilité, et aucun homme n'a contre la partialité, comme une sauautant fait que le juge Turgeon pour vegarde des droits et privilèges du maintenir le prestige de la Cour peuple.

Jeudi dernier, la Chambre de d'Appel, non seulement de cette Commerce de Prince-Albert con- province, mais de toutes les autres". voquait les principales notabilités L'avocat Lindsay affirma "que de la ville à un somptueux banquet l'ascension à la magistrature du qu'elle servait en l'honneur du juge juge Turgeon était due à sa vas-Turgeon, récemment nommé juge en le science et à l'application raisonchef de la Cour d'Appel de la Sas- née de cette science aux problèmes qui surgissaient en cette province".

Parmi les distingués convives, l'on Le juge Maclean décrivit le juge remarquait Son Honneur le maire Turgeon "comme le plus humain Fraser, les juges A. E. Doak, Donald des juges... et l'un des mieux

W. A. Tucker, député fédéral de ra M. T. C. Davis, n'a conduit plus Rosthern, Me J. H. Lindsay, M. d'enquêtes dans d'innombrables Omer Demers, député de Shell- questions affectant le bien-être du Dominion et de son peuple. Rien M. S. Hette présidait le banquet. d'étonnant que la Presse ait nom-Les divers orateurs soulignèrent mé le juge Turgeon: l'enquêteur

science approfondie de la jurispru- Le juge Turgeon repondit avec dence, ses services rendus à la pro- aisance et humour. Il remercia chaleureusement les organisateurs de "Le juge en chef a atteint cette cette réception, les orateurs de leurs Là où sept mineurs trouvèrent la mort



Une vue "éloquente mais sinistre" de l'éboulis de Th rents éplorés, à peine visibles, s'apitoient sur cellement de rocs et de glaise. Au premier per effondrées soudainement sur les mineurs

Au sommet de la vignette, des pa reux broyés qui gisent sous l'amonines de tonnes de roc qui se sont et incapables de remuer.

### LES AMIS DU COMITE PERMANENT

cial est à l'Université Laval de Qué- L'Association aura son Bulletin. bec, a commencé un vaste travail Ce Bulletin bi-annuel portera le de propagande dans les Maisons nom de "Message du Comité Permad'enseignement français du Cana- nent". Une souscription individuelda et des Etats-Unis. Le but de cet- le ou collective d'au moins un dolte propagande est de faire con-lar donnera droit à ce Bulletin qui naître l'oeuvre du Comité à la gé- comprendra une douzaine de pages nération montante et d'intéresser d'information sur le Comité Percette génération aux croisades en manent et la vie française tant au treprises par cet organisme en fa- Canada qu'aux Etats-Unis. Le preveur des groupements français en mier numéro de ce Bulletin paraî-Amérique du Nord.

Pour atteindre cette fin, le Co- Le Secrétariat a déjà soumis ce mité Permanent veut grouper les projet de propagande à plus d'une élèves de nos collèges et de nos centaine de directeurs et de dicouvents dans une vaste associa- rectrices de nos Maisons d'enseition appelée: "Les Amis du Co- gnement. Le projet a été accueilli signe tu vaicras". mité Permanent". Les membres de avec enthousiasme et les adhésions cette Asociation apporteront au Co- parviennent régulièrement au Busion leur part des préoccupations donnera d'heureux résultats. et des labeurs du Comité Permanent. Une carte de membre de l'Association sera envoyée à tout sous- Université Laval, Québec.

Le Secrétariat du Comité Perma- cripteur de dix sous et plus à l'oeu-

tra en janvier.

Paul-Emile Gosselin, prêtre Secrétaire général.

L'adversité trempe le courage qui que nous tenons de nos ancêtres. n'accepte pas la défaite, mais lutte mité Permanent l'appui de leur reau du Comité. Il y a tout lieu d'es- incessamment pour atteindre un des victoires gagnées par le petit dans les positions que nous leur sympathie. Ils prendront à l'occa- pérer que cette initiative du Comité idéal. L'idéal vrai, élève, attire vers groupe de Canadiens-français lais-

pression que nous avons vecues en français de l'Ouest, prenons cou- Seigneur Dieu".

nous préparons le sol à recevoir la parpillement des nôtres dans l'im- beur persévérant, d'intensifier une semence; avec la même ténacité, mense étendue de la Saskatchewan. culture et une civilisation qui fecultivons notre âme, notre foi, no- Il faut à tout prix unir ces forces ront la gloire de nos descendants, et tre fierté nationale. Le jour poin- éparses, favoriser des contacts in- parlant de notre cher Canada. Un échange de prisonniers est pré- le 26 janvier prochain, avant son dra où la récolte recompensera no- cessants, afin d'intensifier l'action tre labeur. L'abondance renaîtra commune, l'esprit de corps. . . . .

née, santé et prospérité; puis à française.

Message aux membres de l'A. C. F. C.

leur grande surprise peut-être, un Nous n'avons pas l'intention d'impeu d'épreuve, afin de les tenir en éveil dans une lutte continuel- poser notre mentalité française à

Il y a certes lieu de nous réjouir contrairement aux rêves creux, aux Montcalm. A la pensée des grandes vidence. vaines illusions qui dépriment, af- luttes menées avec vaillance depuis près de deux siècles par eux et

dans nos champs et la virilité fe- .. Optimiste, je crois à la victoire.

naces, fiers et vaillants. nos concitoyens d'autres races, mais a la formation d'une élite, qui denous voulons que ceux-ci recon- vra se recruter non seulement chez IN HOC SIGNO VINCES "Par ce naissent notre importance nationa- les professionnels, malheureusele et respectent la culture spéciale ment trop peu nombreux chez nous, mais au sein de toutes nos paroisses, afin que les nôtres excellent

Saint-Jean-Baptiste disait:

Saskatchewan ont sans doute durci rage et soyons bien déterminés à Nous aussi, compatriotes, crions nadien, nos mémoires se reportent éclat dans un livre de Jeanne Dannotre courage, courage devenu in- continuer cette même lutte pour dans le désert de la Saskatchewan vers Maria Chapdelaine où la plu- nemarie, que cet esprit n'est nulledomptable, toujours confiant en l'a- sauvegarder jalousement, dans nos et préparons les chemins, les sen- me française glorifiait le Canada. ment éteint dans l'âme française. vastes plaines, l'héritage national... tiers, à ceux qui viendront après Sans relâche chaque printemps, .. Le problème : envisager est l'é- nous. Efforçons-nous, par un la-

> LAURENT ROY, Président général de l'A.C.F.C

## ASSASSINATS A

### ALLOCUTION AUX CARDINAUX

Les cardinaux présentent leurs souhaits de Noël au Souverain Pontife — Le Pape condamne les doctrines racistes au sujet des mariages entre Italiens et Juifs — Il déclara que l'Action Catholique, la prunelle de ses yeux, ne se mêle pas de politique.

### Le Saint-Père prévoit "une amère tristesse"

CITE VATICANE — Le Pape Pie | tholique est distinctement envisa-XI a accusé les autorités italiennes gée dans notre pacte de conciliad'encourager le "maltraitement" de tion, d'en haut doivent s'accomplir l'Action catholique, maltraitement des manoeuvres générales - pluqui, avec les lois à propos du ma- tôt occultes — de permission et riage, causent de l'anxiété au sujet d'encouragement, puisque les vexadu Concordat, déjà vieux de 10 ans tions, en divers endroits, d'un de la réconciliation entre l'Eglise bout autre de la Péninsule, n'ont

cardinaux, le Saint-Père exprima son amère tristesse en raison des vexations dans les relations entre vexations dans les relations entre le Vatican et le gouvernement italien. Dans sa déclaration sur l'Action catholique, organisation des laïgues le Pontife dit:

discours et d'un enseignement inhérent à ses devoirs de pasteur et laïques, le Pontife dit:

"En observant le zèle dans les ver." rangs inférieurs, il apparait clairement que, tandis que l'Action ca-

pas cessé. Et non pas seulement Dans son allocution de Noël aux dans les petites places de peu d'imque nous ne pouvons qu'approu-

(Suite à la page 4)

## L'AMERIQUE FRANÇAISE EST A L'HONNEUR A L'ACADEMIE

M. Georges Goyau, secrétaire perpétuel de l'Académie Française, annonce officiellement l'octroi de nombreuses récompenses à des Acadiens, des Canadiens, et des Français.

l'Institut de France. En présentant associations des "Amis de Maria son rapport sur les concours litté-ne au Canada et l'autre à Paris mêraires de l'année, le secrétaire per- me, ou elle est présidée par le duc pétuel de l'Académie Française M. de Levis-Mirepoix. Georges Goyau, historien de l'Eglise Mais nous avons pris une décide France, annonça l'octroi de sion qui souligne encore notre solinombreuses récompenses à des A- citude pour le passé de la plus cadiens, Canadiens français, et à grande France et son avenir: nous A tous les membres de l'A.C.F.C. ra de nous un peuple fort, vaillant, Ma's à une condition: que nous fas- des Français auteurs d'ouvrages avons créé un prix pour l'histoire je souhaise bonne et heureuse an- qui sera la gloire de la civilisation sions de tous groupes franco-cana- sur la civilisation française en A- de cette France lointaine. Le prix diens, des groupes convaincus, te- mérique: "Une revanche, d'autant est attribué à l'oeuvre de synthèse plus émouvante qu'elle fut obtenue historique dans laquelle Gabriel-Il nous faut travailler ardemment par des voies pacifiques, est celle Louis Jaray a retracé les vicissituqui au-delà de l'océan rend aux des de notre empire américain au populations acadiennes, sous la di- dix-septième et dix-huitième sièrection d'évêques d'origine fran- cles; dans un tel livre la France caise, l'intégrité de leur vieille cul- prend conscience de ce qu'elle est ture française. Les médailles que et de ce qu'elle peut, conscience nous envoyons là-bas témoigneront de sa vocation et des impulde l'intérêt que prend l'Académie sions que les siècles revolus à un tel renouveau. Mais la tenace donnent à ses lendemains. Nous des sommets toujours plus hauts, sés à la dérive, après la défaite de res où les orientera la divine Proune oeuvre très savoureuse re Sa- fondateurs de cet empire, esprit vard, un curé de là-bas, qui s'inti- de conquête, mais aussi esprit de "Je suis la voix qui crie dans le tule "Menaud maître draveur". Tan- sacrifice, que l'esprit dont inspi-Les nombreuses années de dé- leurs descendants, nous, Canadiens desert: Préparez les chemins au dis que nous récompensons d'un raient les actes de dévouement prix de 2,000 francs ce roman ca- d'une Jeanne Mance, retracés avec

PARIS, - L'Amérique française Nous donnons trois médailles à est à l'honneur sous la coupole de la thèse sur ce roman et deux aux

### PROBLEMES A RE-SOUDRE

TORONTO, — Le premier ministre Mitchel Hepburn de l'Ontario a riposté à une attaque du premier leurs immeubles et propriétés déministre Mackenzie King en déclarant que le "discours de cinq cents" passant un certain chiffre. Ce déde M. King, prononce à la Chambre les décrets adoptés les 10 novemdes Communes en 1930, avait plus bre dernier, par lesquels il était déque tout ce qui s'est produit de-

### LE DUCE ET LES JUIFS

ROME — Le cabinet italien a pris un décret en vertu duquel les Juifs d'Italie devront échanger tous fendu aux Juifs de posséder des terres payant plus de 5,000 lires BARCELONE, — Douze cents Parlant à l'Empire Club, M. Hep- immeubles payant plus de 10,000 (\$260) d'impôts par année et des

> Une compagnie créée par le goudes obligations.

### SOLDATS PRISONNIERS

LONDRES, - Trente-quatre soldats des brigades internationales prisonniers par le général Franco, a déclaré Richard Butler, sous-secrétaire d'Etat. Les Anglais dans le vu pour bientôt.

### EN SYMPATHIE AVEC LES ROUGES

OTTAWA, — En termes à peine voilés, les Union internationales ont demandé au gouvernement du Capour protéger la démocratie et met- de surveillance de l'Arctique orien- femmes et enfants) dans tout le est mexicain, a-t-on appris. sens a été soumise au premier mi- ces. nistre du Canada et à ses collègues par les délégués des unions inauprès du cabinet fédéral.

### DINER D'ADIEU A BENNETT

ST-JEAN, N. B. — Le Très Hon. venant du Canada sont retenus R.-B. Bennett, ancien premier ministre du Canada et ancien chef du parti conservateur canadien, sera l'invité l'honneur à un dîner que même cas sont au nombre de 86. lui offriront les citoyens de St-Jean, départ pour l'Angleterre où il résidera à l'avenir.

### LES ESQUIMAUDS ET LA POSTE

très éloignées les unes des autres. 'tête.

### LA DETTE DES ETATS-**UNIS**

### SITUATION QUELQUE PEU AMELIOREE

MEXICO, — Le culte catholique, Les Esquimauds du Canada se WASHINGTON, — La dette du banni de Tabasco et de Chiapas

à Chiapas.

## BARCELONE

nada, d'intervenir en saveur de plus en plus des serpersonnes ont été arrêtées dont burn déclara: "Je crois en un seul lires (\$1,040.) d'impôts. l'Espagne rouge et de la Chine, vices postaux, selon les officiers chiffre de \$303 par tête hommes, taurée dans ces deux Etats du sud-deux cents ont été condamnées à Canada, et non pas en neuf Canada. mort par le gouvernement rouge Les vrais ennemis du Canada sont tre fin aux régimes de terreur des tal, qui sont sous la juridiction du pays. Cette dette, y compris les L'ambassadeur américain Jose- d'Espagne, sous l'accusation géné- ceux qui refusent de voir le désas- vernement prendra les propriétés dictatures. Une résolution dans ce ministère des Mines et Ressour- \$730 millions de la récente émis- phus Daniels, quittant Mexico pour rale d'espionnage. La "Sim", ou tre qui s'accumule devant eux sous juives et les administrera en attension du Trésor, se chiffre par \$39,- se rendre à Washington, a dit que Service d'Intelligence militaire des la forme de dettes publiques gran- dant de les vendre. Elle assumera Lors de sa croisière annuelle, le 400,000,000. Si l'on y ajoute les 5 l'archevêque Luis-M. Martinez lui socialo-communistes de Valence et dissantes et qui refusent de pré- également la direction des maisons "Nascopie" transporte une bonne milliards d'obligations émises par à déclaré au cours d'une visite d'a- de Barcelone prétend avoir mis à parer une défense nationale au juives employant plus de 100 perternationales, à l'occasion de la quantité de lettres et de messages les entreprises gouvernementales, dieu que des évêques seront endélégation annuelle de ces unions à des familles esquimaudes qui sont la dette atteint le chifre de 341 par voyés prochainement à Tabasco et nage fasciste qui ait jamais existé en réglant le problème du chômadans la péninsule.

## TRIBUNE LIBRE

## Un problème agricole

### Reveillons nous

LE QUOTA

à nos difficultés présentes.

sons: mévente des grains, prix exor- la défection des Argentins. bitant à payer pour tout ce qu'il

main-d'oeuvre qui n'est pas main- importateurs. d'oeuvre agricole.

complet de l'édifice social.

au moins. Dans leur application, encore, à un taux qui couvre les une surveillance et une répression frais du producteur.

tionnent, il faut pouvoir les payer.

frais de celles du Dominion. Pourquoi? Nous l'allons voir.

Jusqu'en 1929 nos produits, le blé | Et c'est "le quota" individuel qui. raisonnables qui permettaient au te difficulté. fermier de vivre.

été question de surproduction ou laine liberté d'action au fermier d'un manque de consommation.

poir aussi, peut-être de se mettre ges. lieu d'améliorer la condition du fermier, l'a rendue désastreuse...

Unis et l'Australie — fournissant riront.

lions.

Le Canada, à lui seul, pourrait sants. fournir la totalité de la demande des pays importateur, laquelle va en jeu, la structure économique de de jour en jour en diminuant tant notre pays est en péril, il n'y a plus à cause de la dé.population qu'à à ergoter. celle de la vigoureuse campagne entreprise par ces pays pour se suf- accapareurs de l'est, notre gouverfire à eux-mêmes de la quantité de blé qui leur est necessaire.

tralie, ni l'Argentine ne nous aban- soit de nature à raméner une dédonnerons le marché, cela va de cente prosperité dans l'ouest dont Pour le Noël de 1937, il s'est exsoi, chacune de ces nations ayant dépend, plus qu'elles n'y veulent peut-être plus souci de ses fermiers que n'en n' eu le gouvernement canadien.

Aussi, afin d'écouler les quantites tron abondantes, elles les offrent à des prix désastreux pour le producteur qui, lui, ne s'assagira qu'autant que des mesures sévères viendront le reglémenter si la banqueroute ne l'a fait auparavant.

je crois, les quatre gros pays exportateurs voyant, chacun chez soi, serez puissamment aidé par notre D'un liturgique privilège. s'accumuler des stocks considé- "Jimmy" Gardiner dont l'énergie et Près de la Crèche, le hameau Erige rables et diminuer de manière plus les capacités sont admirées de tous Encore dans l'église qu'inquiétante les prix de vente, ceux qui l'eurent pour premier mi- La parure du baliveau, provoqués par une concurrence nistre. passionnée, sentirent la nécessité ter cette course au suicide.

lequel était determinée la part que ou éliminé, aura cessé de produire, L'arbre se dresse, endimanché, chacun devrait fournir aux pays un autre tentera, lui, espérant trou- Sous le velours vert qu'il étale, importateurs fut conclu.

Chacun sait que l'Argentine ne tage. respecta pas ses engagements et la lutte des prix redevint plus arden-

à 1938, tant aux Etats-Unis qu'au des restrictions. Canada permirent l'écoulement des On l'a fait, déjà; souvent même Se mêle aux musiques du ciel stocks entassés auparavant.

spéculation de réparer le désastre occupe.

temps de 1930 mais le producteur dont on fut en un temps si fiers, yant, lui, plus rien à vendre.

Aujourd'hui, la surproduction duelle? Mon dernier article a mentionné vient de nouveau poser le problème "le Quota" avec prix minimum qui se complique encore de la sayait ainsi de priver de l'occasion ce avoir; les enfants s'étant mariés n'oserait pas! Il n'a jamais pu coin, la tête dans les mains sonfixés comme une solution possible presqu'impossibilité d'une entente de pécher — on n'y a guère réussi et dispersés. entre les 4 pays exportateurs les d'ailleurs — ne constituaient pas Ces difficultés, nous les connais- plus importants comme l'a prouvé un péril national.

faut acheter en dehors des produits dant engagés entre nos représen- en sont un. de la ferme lesquels, eux, se don- tants et ceux des Etats-Unis, qui, peut-être, aboutiront à un accord veut bien y songer, nous a fait, in-Nous avons exposé les causes de entre ces deux nations quant à la directement, les pourvoyeurs de cal'augmentation et des salaires et proportion que chacune d'elles de- nons des nations belliqueuses d'Eudes prix de tout ce à quoi touche la vrait satisfaire des demandes des rope.

Il serait difficile, pour ne pas pour s'assurer cette demande con- populations; et, leurs gouvernedire impossible d'éliminer ces cau- currencer les prix et de l'Argen- ments respectifs les ont taxées d'auses sans provoquer un écroulement fine et de l'Australie si cette der- tant mieux pour s'approvisionner nière se dérobait à toute entente. d'armes et de munitions. Bien des institutions quoique coû- Et comme les importateurs de grain teuses, - pensions des vieillards, qui protègent par des tarifs doua- folie d'une telle politique et y metsecours aux veuves mères de fa- niers leurs propres cultivateurs ne tre un terme? mille, pensions des invalides de manqueront pas de tirer tout le guerre, subventions aux écoles, aux parti possible de notre mésentente. hôpitaux, aux asiles, police, jus- il s'ensuit qu'à moins de circonstice - ne sauraient aujourd'hui tances imprévues et imprévisibles être altérées dans leur principe tout notre blé ne se vendra pas, demain

vigoureuse des abus permettraient De là, la nécessité d'un "Wheat sans doute quelques économies; on Board" gouvernemental et d'un prix ne peut guère espérer davantage. minimum assez élevé laissant une Or, afin que ces services fonc- marge de profit au cultivateur.

Mais comme par le jeu naturel Et nous en sommes arrivés au des aspirations humaines on voit se point où nous n'allons plus, dans précipiter des hordes là où un bél'ouest être à même de maintenir néf ce se peut réaliser ce prix minos institutions et contribuer aux nimum profitable encouragerait à produire davantage si certaines mesures restrictives n'étaient pas adoptées.

en particulier, s'étaient toujours à mon avis, est la solution la plus écoulés à des prix relativement élégante et la plus pratique de cet-

Il a l'avantage d'imposer une dis-Jusqu'à cette époque, il n'avait pas cipline tout en laissant une cerqui doit le subir.

La demande égalait l'offre ou à | A sa mise en vigueur il serait peut-être aussi nécessaire, tant con-Cependant, la nécessité de s'as- traire que cela paraisse à nos inssurer des revenus plus élevés, \_ titutions démocratiques, d'interdiles taxes augmentant toujours, - re - et ce pour un temps indéterl'opportunité qu'offrait la mécani- miné — la mise en sulture des tersation de l'entreprise agricole, l'es- res demeurés jusqu'à présent vier-

rent aufant de causes à une au- giner ce qu'une semblable propogmentation de production qui, au silion peut provoquer de critiques. New-York est le plus gros débouché que leur position met en état d'es- que toutes les grandes villes de l'Est Le Canada, l'Argentine, les Etats- perer survivre quand d'autres pé- et spécialement Philadelphie. De-

86 pour cent de leurs besoins - a- conception plus haute de nos de- tités considérables. vaient en 1885 une superficie en voirs envers les déshérités est adculture, pour le blé, de 7 millions mise; qu'au point où nous en sommes rendus ce ne sont plus des Ils en ont maintenant 63 mil- demi mesures qui s'imposent, ceux l'objet d'un commerce considéraqui protestent ne sont plus intéres-

La vie de millions d'individus est

Qu'en dépit des grognements des nement, s'il est soucieux de l'intégrité de notre union nationale, ap-Mais, ni les Etats-Unis, ni l'Aus- plique le seul grand remède qui vaillantes du Québec et de l'Onta-

> Votre promesse M. McKenzie King Beaucoup de cultivateurs bénélorsque, il y a trois ans, vous avez ficient de ce commerce dans les dis- bleu. sollicité nos suffrages a été la sui- tricts où poussent des conifères.

"UNE DISTRIBUTION PLUS E-QUITABLE DE LA RICHESSE."

Votre devoir, si vous êtes l'hom- Le frère des buis et des houx, Il y a quelques années, en 1933 me d'état digne successeur de Sit Le sapin des arpents de neige Wilfrid Laurier, est tout tracé. Vous Jonit, au pays de chez nous,

Du blé nous en avons trop, et, Suivant le rituel ancien d'une entente dans le but d'arrê- dorénavant, si rien n'est fait, nous De la divine nuit de fête, en aurons sans cesse trop, parce Le petit sapin canadien On se concerta et un pacte par qu'à la minute où l'un, décourage Est enguirlandé jusqu'au faîte. ver là sa chance, de cultiver davan- Tel vêtu d'un sapin broché,

Quand dans une société organi- A travers le givre et la mousse sée l'activité des éléments compo- Du bucolique reposoir, Les manques successifs de récol- sants — des individus — devient Glisse une berçeuse tout douce. te durant les 3 années antérieures un péril, il est impératif d'imposer Est-ce le sapin de Noël

avec, en vue, un objectif moins re- Et berce l'Enfant solitaire? Ce fut une opportunité pour la commendable que celui qui nous

dont elle avait souffert au prin- Le prohibition, par exemple, qu'un attentat à la liberté indivi-

Les auteurs de la surproduction Des pourparlers ont été cepen- du blé, sans avoir voulu mal faire,

Cette surproduction, lorsqu'on

Nous en avons, en effet, nourri à

Allons nous enfin admettre la

L. MARESCHAL

### ARBRES DE NOEL POUR LES ETATS-UNIS

Le Canada a été longtemps le seul exportateur important d'arbres de Noël sur les grandes villes du Nord-Est des Etats-Unis, mais en 1937, des quantités d'arbres venant de Terre-Neuve, expédiées par voie de Montréal et de Philadelphie, ont fait leur apparition à Chicago. La plupart des arbres canadiens allant aux Etats-Unis sont expédiés par voie ferrée, en "fourgons" ou wagons couverts, et en "plates-formes", ou wagons découverts. Les fourgons ne contiennent pas autant d'arbres que les plates-formes, mais leur contenu arrive à destination en meilleur état parce que ces arbres ne sont pas étroitement liés par des cordes contre le fond du wagon. Aussi, on leur donne la pré-

à cause des risques de chauffage. Elles émaneront surtout de ceux pour les arbres de Noël, mais prestroit, Pittsburgh, Cleveland et Chiaujourd'hui aux pays importateurs Ma's comme de nos jours, une cago, en prennent aussi des quan-

De toutes les espèces d'arbres de Noël, le sapin baumier du Nouveau-Brunswick et du Québec est aussi ble. L'épinette est peu appréciée, surtout à New-York, et cet arbre se vend beaucoup moins cher que le baumier. La Colombie-Britannique fournit aussi des pins Douglas, qui s'expédient jusqu'à Cleveland.

Les arbres de Noël sont mis en bottes ou paquettes; le nombre des arbres dans une botte dépend de la dimension. Il peut être de un a sept, et les dimensions des arbres varient en général de 5 à 6 pieds. porté 5,299,229 arbres sur les Etats-

### Le sapin de Noël

Qu'une étoile argentine irise.

Le portechape dans la stalle. On raconte que, certain soir, Dont le murmure, avec mystère,



### Billet de Josette

Elle n'avait iamais connu le luxe, changer, devenir meilleure et plus n'éprouva aucun soulagement, n'a- ne fut-elle pas ni plus ni moins ni l'aisance, la Mère Lepage. Toute douce... et il a la vision de la mansarde de l'ouvrier, la mère n'asa vie, elle avait rudement peiné. bonne Mère Michel, encore si a- va't pas de pain. Près d'elle une Michel, son mari, mourut subite- lerte, avenante, un brin jaseuse, mignonne enfant cherchait à con-Les quelques ivrognes qu'on es- ment, la laissant seule avec un min- toujours accorte... Mais non, il soler son coeur. Le mari, dans un

> Au moment de ce récit, elle avait soixanfe-dix ans. Elle occupait une petite maisonnette, au village, cultivait son jardin, soignait ses poules; ayant fait l'achat d'une vache, quelques voisins allaient s'approvisionner de lait chez-elle.

Au nombre de ses clients, il y avait Pierre Desbois, célébataire, un peu plus âgé qu'elle, encore ac-Bien entendu, il leur faudrait des prix qui nous ruinaient leurs tif, et il était à peu près de tous Michel, apportant les étrennes dont tant: "Père, dit-elle à mi-voix, c'est restaure pas les droits royaux de

> Chaque matin, à heure fixe, on chaudière à la main, chez la Mère le paradis à la fin de vos jours. Michel. Le beau ou le mauvais temps, les menus événements du village, faisaient le sujet de leur conversation, car Pierre s'attardait toujours un moment pour jaser.

La bonne vieille se plaignait par- quelque chose d'inacoutumé, avait fois des temps durs et regrettait de soigneusement ficelé de rouge. qu'elle possédait était fort primitif, de Pierre et l'embrasse.

On était à la veille du jour de

la fin de tout ce qui fut celle qui reux". s'achève, impressionne même les âmes les plus frustes.

Pierre, son repas du soir terminé, On estime que les wagons plates- s'asseoit au coin du feu, les tisons formes portent de 450 à 550 paquets seuls jettent un peu de clarté autour d'arbres, tandis que les fourgons, du poêle à deux ponts; il allume ou wagons couverts n'en contien- sa pipe bourrée de bon tabac canent que 325 à 375. Il se fait aussi nadien, et il se livre à ses réquelques expéditions par navire, flexions. Sa vie, pas toujours gaie, belle noce au village. mais beaucoup de commerçants un peu solitaire, il se l'avoue à rapidement à l'abri du besoin fu- Je n'ai pas de peine à m'ima- n'aiment pas ce mode de transport cette heure, pourrait peut-être

vaincre, même avec l'âge, un fonds geait en maugréant. d'extrême timidité. Et pourtant, que les jours passeraient plus agréablement en sa compagnie!...

Ces pensées l'ont poursuivi jusque dans son sommeil.

Au premier de l'an, il se léve maet quelque chose d'inusité se pas- sur leur misère. il veut lui faire la surprise.

e voyait s'acheminer sa petite la souhaite bonne et heureuse et père leva la tête et, tournant son l'Espagne maintenant sous la domi-Vous pareillement, Monsieur

> Et il lui remet, un peu gauchement et presque rougissant, le paquet que le marchand, soupçonnant

ne pouvoir s'acheter l'un de ces Dans un élan de reconnaissance, coulo'rs en aluminium, si relui- en aperçevant le couloir brillant, re, dit-elle en le tirant par sa mansants, comme elle en avait vus à au fin tamis, objet de ses convoi-

mais il lui fallait économiser tous Le vieux, un peu confus et ému, ses sous, afin de toujours être capa- lui tint ce langage: "Si vous le vouble de se suffire à elle-même. Elle lez, Mère Michel, nous ne ferons Sa prière fut celle d'un ange et PRESCRIPTIONS ne voudrait pas finir ses jours à plus qu'un seul ménage; nous vi- la mère élevait vers Dieu son coeur la charge de la charité publique, vrons dans ma maison qui est un dans une suprême demande. Elle exprimait souvent cette crain- peu plus grande que la vôtre, vous te devant Pierre qui s'attardait à louerez celle-ci, et avec ce revenu, l'écouter dérouler sa vie passée et celui de la vache qu'il faudra gar- tourna vers son père: "Dis père, émettre ses appréhensions pour l'a- der, à présent que vous avez ce continua-t-elle, tu prieras, n'est-ce couloir tant désiré, et en ajoutant le pas, quand tu auras de l'argent?" gain de mon travail assez régusére; comme ça, on pourra finir racle." L'approche d'une nouvelle année, nos jours ensemble et vieillir heu-

> La Mère Michel, fort ravie de ce beau discours à son adresse, dit un oui attendri qu'ils scellent d'un baiser sonore, et ils se redisent mutuellement: Bonne et heureuse année et le paradis à la fin de vos

Et après les Rois, il y eût une

Josette RAYMOND

## RECETTES EPROUVEES

Choix et cuissons des viandes, volaille ou d'une autre farce. Liez

boeuf classé par catégories ou avant de servir. 'boeuf marqué" porte la garantie du gouvernement; il y a deux catégories, la première, appelée "de choix" porte sur chaque morceau

Cet achat du boeuf par catégories a supprimé tous les risques. La marque ronde officielle d'inspection par le gouvernement où paraît bien dur, et c'est pourquoi les marques de catégories, les rubans rouge et bleu, sont les seules garanties de qualité. Ces catégories sont Pain de Boeuf choisies pour la qualité dans la viande inspectée par le gouverne-

Nérée BEAUCHEMIN l'autre et remplissez d'une farce à ges.

avec des bandes de cotton. Brcs-Il n'est pas toujours facile de ju- sez avec de la graisse ou du beurre ger de la qualité de la viande de fondu et faites cuire dans ue rôtisboeuf offerte dans les boucheries soire recouverte pendant une heuet c'est même un gros problème re, ou dans une poêle ouverte penpour la ménagère dans plusieurs dant une heure et quart. Si la cuispays. Le Canada fait exception à son se fait dans une poêle ouverte, la régle. Il n'y a aucune inquiétude arrosez plusieurs fois pendant la à avoir sous ce rapport au Canada, cuisson. On peut mettre quelques pourvu que la viande achetée soit morceaux de bacon à déjeuner sur du boeuf classé ou marqué. Le le dessus de la viande 10 minutes

### Bas de côtes brunies

A quatre ou cinq livres de vianune partie de la marque rouge, en de ajoutez 1 gros oignon coupé en forme de ruban, qui court d'un bout quatre; recouvrez d'eau bouillante à l'autre de la carcasse. Sur la deu- et faites bouillir dix minutes. Réxième catégorie, appelée "Bonne" duisez la chaleur et faites mijoter la marque consiste en un ruban une heure. Enlevez les côtes pour les mettre dans un rôtissoire, dans un four chaud pendant une demiheure à trois quarts d'heure, ou jusqu'à ce que les côtes soient bien brunies. On peut y mettre des pomle mot "Canada" ne garantit que la te période si on le désire. Epaississalubrité et l'absence de maladies, sez le jus dans lequel les côtes ont mais le bon boeuf peut encore être bouilli, et servez en guise de sau-

Enlevez la graisse et le tissu de

1 1-2 livre de viande de ronde ou Les recettes suivantes sont ex- d'épaule, et hachez avec 1-4 livre traites du bulletin illustré de 52 de bacon Windsor. Ajoutez 1 tasse pages intitulé "Boeuf, choix et de miettes de pain, 1 oeuf battu acuisson" que l'on peut obtenir gra- | vec 3 cuillerées à soupe d'eau, 1-2 tuitement en s'adressant au Bureau cuillerée à thé de moutarde et 1-2 de publicité et d'extension du Mi- cuillerée à thé de sel. Mélangez parnistère fédéral de l'Agriculture, Ot- faitement et mettez dans un bol bien graissé. Recouvrez bien le bol et faites chauffer à la vapeur pen-Bifteck de flanc farci cuit au dant 1 1-2 heure. La cuisson terminée, égouttez toute l'humidité qui peut s'être ramassée, retournez la Fendez le bifteck de flanc pour viande sur un plat et servez chaud, former une poche, ou si le bifteck avec de la gelée de groseilles rouest mince, repliez une moitié sur ges ou de la sauce de cranneber-

### Le Noël de l'Ouvrier

reux enfants se pressaient autour vrier. de l'arbre de Noël, et la maison du pauvre avec sa bûche antique; la nature elle-même avait mis sa plus lui aussi cette nuit, dis?" belle parure avait mis sa plus belle d'hermine et les cieux s'étoilaient

Ce so'r-là on pleurait dans la

Il était sans travail et cela debuis quinze fouis! Des compagnons avaient voulu l'emmener au réveillon, mais lui, blasé, pensait plutôt à mourir.

Et là, tous les trois, dans l'om-

veille viennent l'assiéger. Il se di- vers son père, et, oubliant dans tion. rige vers la maisonnette de la Mère sa candeur naïve les peines de l'insdur regard vers sa femme:

"C'est toi, dit-il, qui lui donnes tes. de semblables idées?"

"Oh! non," répondit-elle douce-L'homme ne s'en tient pas là, il

nia ses anciennes croyances et frappant la table du poing, il s'enflamme contre ceux qui fêtaient la Noël. L'Enfant l'interrompit. "Oh! pè-

che, père, veux-tu, je vais prier et l'étalage du marchand. Le couloir tisés, la Mère Lepage saute au cou tu verras, demain Jésus viendra. Je t'en prie, père, prie avec moi." Et la petite fille s'agenouilla devant une image du divin crucifié.

> L'ouvrier ne disait rien. La prière terminée, l'enfant re-

"Si j'en avais aujourd'hui, dit lier, nous serons à l'abri de la mi- l'ouvrier, certes, je crierais au mi-"Alors, reprit la mère, tu prieras

> Oui, dit l'ouvrier en passant sa main sur la tête de l'enfant, mais Il n'acheva pas; soudain on frap-

avec ta fille et moi?

pa à la porte. L'épouse, séchant ses veux du coin de son tablier, courut ouvrir. C'était un inconnu, un bourgeois. "Bonsoir, dit-il, je suis membre

de la société de St-Vincent de Paul et je viens vous visiter". L'ouvrier parut surpris. Quoi, un nonsieur ici, dans sa mansarde!

Le visiteur parla longtemps, inierrogea, caressant la fillette. "Eh bien, dit-il, fêtez Noël, après demain vous viendrez travailler nez moi, j'ai besoin pour longemps d'un ouvrier. Votre place est

Puis déposant sur son adresse un louis d'or, il descendit l'escalier

assurée".

Noël! Noël! tout chantait Noël! vermoulu, laissant étonnée de cette et la maison du riche où les heu- joie imprévue la famille de l'ou-

"Père, dit l'enfant, c'est Jésus qui a envoyé ce monsieur, il viendra

"Oh! oui, répondit le père, et demain nous irons le remercier".

Noël! Noël! tout chantait Noël, et joyeuse était la maison du riche, joyeuse celle du pauvre. La nature avait sa plus belle parure d'hiver: la terre était vêtue d'hermine et les cieux s'étoilaient d'or.

### UNE TREVE EST POSSIBLE

BURGOS — Espagne, — agissant sur la proposition du général Fancisco Franco, le régime nationaliste a ordonné, le restauration de tous tin — c'est une vieille habitude — bre, près du foyer, éteint, pleuraient les droits civils de l'ex-roi Alphonse XIII, qui partit pour l'exil, le soir se en lui; toutes les pensées de la Tout à coup la fillette courut du 14 avril, au milieu de la révolu-

Bien que l'ordre en question ne Noël demain, dis, n'est-ce pas que l'ex-roi, il lui permet cependant de - Bonjour, Mère Michel, je vous le petit Jésus viendra à minuit"? Le retourner dans les trois quarts de nation des nationalistes franquis-

> A ET BRONCHITE GRATUIT

### PHARMACIE DUNCAN

AVENUE CENTRALE

Articles de pharmacis Bonbons, papeterie, etc. Téléphone 2155 NOUS LIVRONS

Hamiltons

M. C. Hamilton, dir.-gérant Entrepreneurs de pompes funèbres Téléphones: 3065 — 3223 25-11ième Rue Est PRINCE-ALBERT SASE

SASK.

Company, Ltd. PAIN "SOM-MOR"

Devenez notre agent Prince-Albert, Sask. Tél. 2838

Chez tous les épiciers.

Envoyez votre commande

Il y a du plaisir dans le bon vin. Redoublez votre joie du repas ce soir. Offrez du HERMIT PORT ou du HER-MIT SHERRY. Une goûtte vous dira pourquoi plus de monde maintenant préfèrent ces délicieux vins Bright's. T. G. BRIGHT (WESTERN) LTD. CONCORD CATAWBA

Publié par l'Imprimerie "Le Patriote" Limitee, A PRINCE-ALBERT, SASK. Rédacteur: J. VALOIS, o.m.i. Gérant: L. BUSSIERE, o.m.i.

LE SEUL JOURNAL FRANCAIS DE LA SASKATCHEWAN

Le "Patriote" est lu chaque semaine par plus de 30,000 personnes

BUREAU: 1303, 4eme Avenue Ouest Prince-Albert, Saskatchewan TELEPHONE 2964

ABONNEMENT

Un an, Canada Etats-Unis " Europe

## Les saboteurs de la civilisation chrétienne

Je m'en revenais tout dernièrement d'un voyage en Europe; j'étais dans le train qui me ramenait dans l'Ouest. Je causais avec un Italien qui revenait de son pays natal, qu'il n'avait pas revu depuis 20 ans.

-Que pensent les Italiens de leur Duce? demandais-je à mon voisin. -Autant que j'ai pu le constater durant mon sejour au pays, les Italiens sont fiers de leur Mussolini, qui a fait de l'Italie l'une des premières nations d'Europe. Ils se plaignent toutefois des impôts qui sont très lourds; les enrôlements (volontaires) pour l'Espagne nationale n'ont pas, non plus la faveur des pères et mères de l'Italie;; ce qui plaît moins encore aux Italiens, c'est la venue des Allemands à la Passe Bren-

Un Anglo-Saxon arrive en ce moment dans le fumoir et, nous entendant parler de questions européennes, il nous dit qu'il arrive de Catalogne et, à l'entedre, les Catalans sont la "Crème de l'Univers".

Notre brave voisin vient de travailler pour la "Démocracie" de Earcelone. Comment, diantre! les autorités canadiennes ne l'ont-ils pas arrêté quand il débarquait à Québec? Mystère! Les communistes sont débrazillards; cet Anglo-Saxon n'est pas le seul "camarade" à arriver de Barcelone. Les passeports de ces gens-là sont parfaitement en règle, j'en suis moralement certain. Comment ont-ils pu faire pour se "dèbrouiller" ainsi

Moi qui, les mois derniers, voulais aller visiter Bilbao et Burgos. j'ai dû renoncer à mon projet. Les passeports britanniques défendent l'accès du territoire espagnol à tout sujet de Sa Majesté.

Je ne suis pas débrouillard, comme mon voisin, c'est l'évidence même.

Mon Anglo-saxon se met à nous répéter les vieilles rengaines des communistes et anarchistes contre le "fascisme".

Comme le "fascisme" est un terme que les communistes et leurs amis ont souvent en bouche, mais se gardent bien de définir, je demande

à mon voisin: Des trois dictateurs qui gouvernent la plus grande partie de l'Europe, à l'heure actuelle, pourriez-vous me dire quel est celui qui est le plus "fachiste", et quel est celui qui, donc, après vos dires, mérite le plus

l'exécration du genre humain? Stupéfaction de mon "Camarade", qui n'a jamais entendu pareil dis-

cours, et qui se hâte d'ajouter: -Staline n'est pas "fachiste", c'est l'ennemi du fascisme!

-Du nazisme et du fascisme italien oui, ceci n'empêche pas que, pour tout homme qui RAISONNE autrement qu'un hanneton, (qui RE-SONNE lui aussi quand il est enfermé dans un tambour), le plus abominable fasciste, des trois dictateurs modernes, c'est le "camarade Staline", César de toutes les Russies, et chef suprème de tous les "camarades" éparpillés sur notre planète.

car il n'y a qu'un "fachiste" qui puisse dire des "bêtises" de cette en Rome et celui de Berlin et de Petrograde!

-Je vois que vous semblez douter du bon état de mon cervea

Rassurez-vous! Il est satisfaisant!

-Le fascisme, reprend mon "Camarade", est une abominable dictamaine!

-Votre définition n'est pas trop mal, et j'y souscris entièrement! un torrent d'invectives contre les "fascistes" D'après cette doctrine abominable ne comptent que les droits de l'Etat, droits incarnés dans une personne humaine, qu'on appelle dictateur.

lui, et lui seul, détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne tolère ment songer à l'homme de Néanderthal. aucune opposition. "Crois ou meurs", dit, lui aussi, ce nouveau Mahomet. Non seulement il exerce une complète jurisdiction sur les biens gnols, parce qu'ils étaient fascistes, Franco est un brigand, qui fait tuer temporels de ses sujets, mais il exige, par la force, l'asservissement com- les femmes et les enfants." plet de l'intelligence, de la volonté et de l'âme de ces derniers. C'est, en un mot, l'esclavage le plus abject, et la statolâtrie, qui, après vingt torturées, massacrées étaient fascistes? Est-ce que les morts qui desiècles de christianisme, ose présenter sa face hideuse, que l'on croyait puis un demi siècle dormaient dans les cimétières d'Espagnes et que voi à jamais ensevelle avec les derniers Cèsars de la Rome païenne. Vo'là camarades ont déterrés et souillés, étaient fascistes? ce, qu'à mon jugement, j'appelle le "FASCISME CENT POUR CENT"!

Ma définition vous agrée-t-elle, oui ou non?

—Oui c'est exactement ce que disent nos "camarades"! -Très bien, nous voilà d'accord jusqu'ici! Maintenant une autre question! Connaissant ce qu'est le fascisme intégral, voudriez-vous me marades brûlaient sur "la Fiazza Campo", à Madrid, après les avoir a- Clotilde et Jean; une soeur, Madame donc à une concurrence effrénce et conomique se répartit mal. En nérable fasciste Quel est celui qui a le plus de mépris pour les droits de l'homme? Quel est celui qui persécute le plus les chrétiens? Quel est cause des lois canadiennes, j'ai rencontré en Europe des rescapés du le plus sanglant despote? Mussolini, Hitler ou Staline?

\_Staline ne fait pas de guerre.

Pardon, vous arrivez d'Espagne Est-ce le gouvernement cana- natal, après s'être battus pour la "République des Camarades". dien qui vous a envoyé vous battre en Catalogne? Vous avez lu dans les journaux les anathèmes que vos camarades français jettent à la face de Chamberlain et de Daladier, pour la simple raison que ces deux hom- les ont envoyés dans le bâgne rouge! mes d'Etat ne veulent pas de guerre, (avec ces effroyables tueries), ceci, tant qu'il y aura un honnête moyen d'éviter pareille catastrophe.

létariat" anéantisse par la force les Etats capitalistes; malheureusement ou heureusement, le jour ou la "grande armée prolétarienne" de l'union gouvernement! soviétique sera envoyée sur le champ de bataille, munie de cartouches à balles, je crains fort et Staline aussi, que les balles "prolétariennes" celone! Dites donc, camarade, durant vos pérégrinations en Espagne ne se trompent de direction, alors on fait ce qu'on peut . . . . quand on rouge, combien de curés avez-vous rencontrés sur votre chemin? Comest Staline! Pour en revenir à nos moutons, l'histoire impartiale dira bien de prêtres y a-t-il à Barcelone à l'heure présente? un jour que les plus sanglants despotes du XXième siècle furent Lenine et Staline, qui firent massacrer ou mourir de faim des millions de pauvres paysans russes, dont le seul crime était de ne pas croire au com-pauvres paysans russes, dont le seul crime était de ne pas croire au com-pauvres paysans russes, dont le seul crime était de ne pas croire au com-gnies, dorment aujourd'hui leur des caractéristiques très spéciales des soufrances, le Docteur Lavoie gnies. Tout cela pourrait faire munisme. A eux deux, ces despotes sans foi détruisirent presque toutes dernier somme, six pieds sous terre, et votre gouvernement a le front de la vie de ce compatriote a été parlait toujours comme un vérita
le descervants II n'est de directe de la libenté qui a dépassé de heart. les églises de Russie, après en avoir massacré les desservants. Il n'est de dire: la liberté religieuse éxiste à Parcelone. Un décret autorise les une charité qui a dépassé de beauble chrétien qui ne craint pas de patrop longs à exposer ici. pas surprenant que les Russes croyants leur aient donné le surnom curés à dire la messe! Vous avez du front, camarade! d'Antichrist"

me de l'Allemagne. Lui, c'est entendu, ne fit pas massacrer des milions ment, le Canada n'était pas encore au pouvoir de la "Démocratie Comdiêtres humains pour le crime de NAZISME, mais, par l'intimidation de l'ère chréses plus vives condoléances."

"Le Patriote de l'Ouest" prie la seulement qu'il a rendu notre siècle famille du cher disparu d'accepter le plus matérialiste de l'ère chréses plus vives condoléances. tion et les menaces, des millons de chrétiens, catholiques, protestants, pouvait impunément faire en Espagne rouge, et alors, grognant com- sation de chez-nous doivent beauquittèrent l'Eglise; quand aux Juifs, ils furent soumis à un traitement me un Cosaque, il a vidé les lieux.

## NOBLE EVOLUTION VERS NOTRE INDEPENDANCE NATIONALE

### La situation des catholiques Sudètes

dètes, de leurs associations, de l'Eglise, le journal écrit: leurs journaux, au lendemain du L'avenir nous dira quel sor! seservatore Romano.

pays des Sudètes avant les événsen rel ef leur activité.

puiétudes, qu'a fait naître à leur lemagne nationale-socialiste. . .

rattachement de leur pays au Reich, ra réservé à ces instituttions, qui fait l'objet d'un long article de l'Os- avaient tout de même la possibilité de vivre et de se développer pour Le journal de la Cité du Vatican le bien de l'Eglise et du pays, par un dénombre minutieusement les mai régime qui accusa la République sons religieuses, les écoles, les as tchécostovaque d'être contaminée sociations, les Syndicats et les jour- par la Franc-Maçonnerie, le judais-

... Ceux qui s'étonnent de certaines ments de ces derniers temps et met réserves spirituelles chez les catholiques doivent en trouver l'expli-Après s'être fait l'écho des in calion dans ce qui se passe en Al

### S. E. Mgr Duprat O. P. est de retour

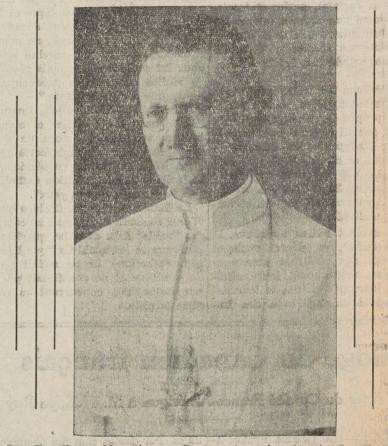

Prince-Albert, jeudi, le 22 décem- culièrement dans l'archidiocèse de bre après une absence assez pro-longée dans l'Est qui lui a permis Montréal grâce à la gracieuseté de de faire appel à la charité chrétien. Son Excellence Monseigneur Gaune en faveur de son diocèse dans thier, Archevêque de Montréal,

Son Excellence Monseigneur Re- un si extrême besoin. Son Excellenginald Duprat, O.P. est revenue à ce a beaucoup travaillé tout parti-

Pour Mussolini, l'histoire sera moins sévère, car jusqu'à ces derniers temps, s'il s'est montré parfois persécuteur, il a eu le courage souvent de reconnaître ses erreurs; sa carrière n'est pas achevéée et son "ami Hitler" peut le mener loin, mais, présentement, le fascisme de Mussolini Mon "camarade" me regarde et est certain que je suis un "fachiste", n'est pas le fascisme intégral, et il y a de la marge entre le fascisme de

-Les communistes font une guerre à mort aux fascistes!

-Je le sais, et ceci est d'autant plus tragi-comique, que LES DEUX Pourriez-vous me dire ce que vous entendez par fascisme? Quand TE ET LE FASCISME CENT POUR CENT, C'EST LA CHOLERA. Pas Pourriez-vous me dire ce que vous emenuez par lastisme.

Vous aurez défini ce mot vous verrez que je raisonne, non avec un tamétonnant que des millions d'êtres humains, aujourd'hui, les laisseraient pre la laisseraient pre la

J'acnevais cette phrase, quand un nouveau personnage fait irrupture qui détruit les droits de l'individu et foule aux pieds la dignité hu- tion dans le fumoir. Il a entendu une partie de notre conversation et, me regardant avec des yeux comme des pistolets, il commence à vomir

C'est encore un "camarade" qui arrive d'Espagne, son accent trahi l'étranger, c'est probablement quelqu'échappé de Pologne ou de Galicie, Ce dictateur, appuyé par des "forêts de bayonnettes", prétend que sa figure bestiole, sa mâchoire proéminente surtout, me font immédiate-

D'une voix rageuse, il crie que les "camarades" ont tué les Espa-

-Camarade, est-ce que les nonnes que vos camarades ont violées,

Est-ce que les vingt milles églises ou sanctuaires que vos camarades M. Albert Rousseau, représentant de berté individuelle étant exagéré toujours, de concurrence et de comont démolis en Espagne comme en Russie étaient fascistes?

Est-ce que les croix des grands chemins étaient fascistes? Fascistes ces centaines de femmes et ces jeunes filles que vos ca-

J'arrive d'Europe, moi aussi, et si je n'ai pu pénétrer en Espagne, "Paradis soviétique espagnol". Ils m'ont complètement édifié sur voire oeuvre. J'ai rencontré même des "camarades" revenus dans leur pays katchewan, le Docteur Lavoie s'est té de Dieu. C'est que de fait il s'y relles. Ils ont donné une législation

Je vous assure que plusieurs sont guéris radicalement de leur "rougeole"! Ils ne mâchent pas leur mots pour dire leur fait à ceux qui de nos groupes franco de cette pro- Au mois de septembre, il semblait Ils ont laissé supplanter la petite in-

—Il y a liberté en Espagne! rugit mon Polonais.

-Pas possible? Pour les rouges, peut-être, mais pour les Espagnols Vous n'êtes pas sans savoir que César Staline voudrait que le "pro- catholiques; je vous défie de me prouver qu'ils aient la moindre liberté! journal. -C'est faux- La liberté religieuse vient d'être décrétée par le

> -Ah oui! les curés dorénavant ont le droit de dire la messe à Bar--Je n'en sais rien!

—Je vous crois! Tous les prêtres qui sont tombés aux mains de vos conter ses peines au Bon Dieu. Une maladie et au milieu de très gran- hommes publics dans les compa-

J'ai cru que mon "prolétaire", à la mâchoire d'orang-outang, allait ner souvent et généreusement aux estdécédé, mercredi, le 7 décembre Libéralisme sur les esprits, disons A côté des Cèsars Moscovites, l'histoire placera le dictateur suprésauter sur moi. Mais il s'est soudainement rappelé que, malheureusemissions, à combien d'autres oeu"Le Patriote de l'Ouest" prie la seulement qu'il à rendu notre siècle

### Prud'homme a célébré la fête de l'indépendance du Canada

La situation des catholiques su- egard, l'attitude du Reich envera "LES DOMINIONS ONT ETE PROMUS AU RANG D'ETATS EGAUX ET LIBRES DANS LEUR SOUVERAINETE COMPLETE"

Résumé de la conférence du R. P. D. A. Gobeil, O.M.I.

es auspices du Cercle paroissial lo- portance des décisions prises". lique de la Saskatchewan.

ninster. Le conférencier a divisé vernement de Londres. son discours en trois parties bien ces Impériales; 3) Le Statut de qu'au cours de la première moitié leur action extérieure. Westminster; "car a-t-il dit pour du dern er siècle en Angleterre, les nie et une liberté de plus en plus pour la sensibilité" grandes des Dominions, et le Statut

tre-mer, toujours les mêmes ques- lonies.

espondant) Le dimanche soir, 11 res. Cette conférence qui les vit chefs d'Etat canadiens tant libéfécembre, en leur salle paroissiale, aboutir dans le Statut de Westmins- raux que conservateurs, Cartier et es citoyens de Prud'homme ont di- ter, et qui sut ne pas gêner leur MacDonald, se rattachaient, lorsgnement commémoré le sep-évolution, garde dans l'histoire des que tout deux en 1867, voulaient 'ème anniversaire du Statut de nations britanniques, une place l'autonomie complète du Canada et Westminster. La réunion était sous toute particulière en raison de l'im- désiraient tous deux, fonder ce

cal de l'Association franco-catho- Le R. P. Gobeil pour bien nous Canada". faire saisir toute l'ampleur de no-La réunion était sous la prési- tre évolution constitutionnelle vers lée "Les conférences impériales', le dence d'honneur de Mgr Bourdel, la liberté totale notre autonomie conférencier nous a montré com-P.A., V.G., du diocèse de Saskatoon, et notre indépendance nationale, a ment au cours de leur histoire, les et sous la prés dence active de M. voulu en retracer les origines et dé- conférences impériales ont gracan Baptiste Blain, président du finir les caractères de la Société duellement respecté l'indépendan-Cercle de l'A.C.F.C. de Prudhomme. des Nations Britanniques. Dans sa ce des Dominions. "Dès la premiè-Aux sièges d'honneur étaient Mgr le partie intitulée "Avant les con- re conférence, dit le P. Gobeil, les Bourdel, le R. Pure D. A. Gobeil, O. férences impériales, "le conféren-projets des impérialistes sont tout M.l., romagandis'e du Patriote et cier nous a montré jusqu'à quel de suite rayés de l'ordre du jour. rédacteur au même journal, M. l'ab- po nt déjà au cours du dernier siè- Au cours de la troisième conférenbé Maurice Baudoux, curé de Prud'- cle l'influence de divers courant ce la délégation canadienne refuse homme, M. J.-B. Blain, M. le Dr d'idées avaient largement contri- d'adhérer à la proposition qui vou-Bourgeault, M. Colin Lepage, maire bué à relâcher les liens entre la lait faire participer les Etats cololu village, M. E. Préfonta ne, pré- Grande-Bretagne et ses colonies. niaux aux dépenses de la marine sident de la Commission scolaire. Parmi ces courants d'idées ou de britannique.En l'espace de 10 ans M. le président de l'A.C.F.C. a sentiments, le conférencier a si-deux colonies refusent catégoouhaité la bienvenue au R. P. Go- gnalé le souvenir que les Anglais riquement de s'engager dans la voie pein qui était venu de Prince-Al- n'ont jamais oublié de la révolte du fédéralisme politique impérial. pert à l'invitation de M. l'abbé Bau- des colonies américaines et la maloux, pour nous parler de l'évolu- nière dont celles-ci s'étaient ren- périale de Londres en 1911, comion constitutionnelle du Canada et dues complètement indépendantes mence une nouvelle période dans le son terme Le Statut de West- pour échapper à la brutalité du gou- l'histoire du monde anglo-saxon.

de Westminster n'est que le ter- les doctrinaires libéraux qui al- tinées de notre pays, ne perdait pas me ou l'aboutissant de toute cette laient jusqu'à proclamer que les une occasion pour revendiquer aucolonies étaient un luxe inufile et près du Parlement britannique des Avec la conférence impér ale de qu'elles pouvaient deven r indépen-1931, toutes les questions se rap- dantes étaient de nature à relacher étendus. portant aux relations de la Gran- au moins dans les cerveaux les liens de-Bretagne avec ses colonies d'ou- de la Grande-Bretagne avec ses co-

elet et étudiées sous tous les as- que c'est à ces idées d'émancipa-

PRUD'HOMME. - (De notre cor- | pects, étaient pour ainsi dire mû-, tion et de liberté que nos grands qu'ils appelaient "Le Royaume du

Dans une deuxième partie intitu-

Avec la sixième confèrence im-Ses divers Etats s'orientent vers "A ce souvenir de l'émancipation une conception égalitaire de leur distinctes, 1) Avant les conféren- des colonies américaines il faut statut international, et aussi vers ces impériales; 2) Les conféren- bien aussi ajouter, dit le P. Gobeil, une conception plus solidaire de

C'est ainsi que le 29 mars 1909, le bien comprendre le Ctatut de West- esprits fermentaient assez au lende- Parlement d'Ottawa se prononca ninster, il faut absolument avoir main de la révolution française et carrément contre le système en vime vue d'ensemble sur l'histoire des des guerres napoléonniennes qu'ils gueur, qui consistait à verser au relations de la Grande-Bretagne a- n'avaient pas besoin de chercher Trésor, impérial des contributions vec ses colonies. Cette évolution dans l'impérialisme, un aliment régulières et périodiques en vue des end constamment vers une autono- pour l'magination et des émotions dépenses navales et militaires. C'était aussi l'époque où Sir Wilfrid Enfin l'influence des économis- Laurier qui dirigeait alors les desdroits et des pouvoirs toujours plus

En échange du respect des liens existants, en échange surtout de leur tarif préférentiels et de leur ions agitées depuis près d'un siè- "Il est certain, dit le P. Gobeil, coopération militaire, les colonies

(Suite à la page huit)

## A la mémoire du

et qui a été l'un de nos compatrio- surer l'exécution des contrats con- fétichisme de liberté a opéré dans tes des plus distingués et des plus sentis entre particuliers, faire res- le domaine de la législation et de Tardif de Beloeil; un frère à Saint! autres parents.

CHRISTIANUS. | coup à sa générosité et à sa charité. |

## Quatrième conférence sur le Libéralisme économique

Le Libéralisme économique: 10 Dans ses rapports avec la politique 2i Son influence sur les esprits.

Martial Lavoie qui a résidé autre- (en économie politique), le rôle de funeste dans ses effets. fois à Prud'homme et à Gravelbourg l'Etat se borne à trois choses: as-

coup l'ordinaire. Il a aimé a don-raître devant le Souverain Juge. Il

xerce-t-il une influence néfaste sur jours. Voilà le sort, que, procure Nous avons appris ces jours der- la politique et sur les esprits? Oni, eux peuples, cette doctrine inoffenniers avec regret la mort du Dr assurément! - Pour les libéraux sive en apparence, mais combien

Voyons sommairement ce que ce

dévoués de ce le province. Le Dr La-pecter la liberté individuelle, pro-l'administration des gouvernements. voie est décédé à Montréal à l'hô- curer la sécurité de tous par les lois Ceux-ci ont supprimé l'association pila ldu Sacré-Coeur, à l'âge de 58 de police et d'hygiène. L'Etat n'est professionnable au détriment des ans. Il était né à Rimouski et avait donc plus que juge et gendarme; ouvriers qui s'unissent pour refait ses études médicales à Québec. Aucune place n'est laissée à la sau-vendiquer leurs droits, et cela sou-Il était spécialiste des maladies de vegarde des faibles, selon cette con-vent parcequ'ils visaient pardessus la tête. Lui survivent: sa femme, ception. Mais comment cela me di- la tête de l'association, des indivinée Jeanne Rousseau, le soeur de rez-vous? Tout simplement parce- dus beaucoup trop exclusivement notre compatriote de Prince-Albert, que l'application du principe de li- électeurs. Sous prétexte de liberté la Banque Canadienne Nationale; et dégénéré en licence, l'initiative merce, l'Etat se garde de régulariquatre enfants: Madeleine, religieu- privé en rivalités funestes l'intérêt ser l'activité économique et faute se Missionnaire d'Afrique. Marie personnel en égoisme et en cupidité, de direction nationale le progrès égligeant l'aspect social de la pro-Anaclet, plusieurs beaux-frères et Le Docteur Lavoie a vu venir la priété, les gouvernements inspirés mort avec la plus édifiante rési- par le libéralisme économique ont Pendant son séjour dans la Sas- gnation et soumission à la volon- souvent aliéné les resources natuoccupé très activement de l'ensei- préparait depuis bien des années aux sociétés à fonds social bien acgrement du français dans les écoles par une vie de chrétien parfait. commodante pour les "schemers". vince. Il a pris une part à l'admi- encore en bonne santé et, avec toute dustrie par la grande. Ils ont néglinistration du Patriote de l'Ouest et sa famille, il faisait son pelerinage gé de faire le contrôle du machiaux campagnes d'abonnements au annuel à l'Oratoire Saint-Joseph. Il nisme, et, l'ouvrier ne trouve plus le était bien et gai. Le 27, il fut pris travail qui lui permettait de gagner Le docteur Lavoie a été un chré-d'un mal de tête qui ne le laissa pas son pain: aussi le paupérisme sevit tien convaicu et fervent. Il allait jasqu'à la mort. Après s'être fait partout. Dans le domaine de l'adà la messe tous les jours. Durant examiner de toutes manières à l'Hô- ministration nous constatons la dél'après-midi, il allait prier long- pital Saint-Luc, il revint chez-lui, chéance du pouvoir; l'action des temps à l'église et faire son che-convaince qu'il rourrait prochaine-trusts et leurs relations avec les min de la Croix. Souvent il allait ment ayant à la tête une tumeur qui gouvernements; souscriptions aux faire son heure d'adoration et ra- ne pardonne pas. Au cours de sa caisses électorales par ces derniers

tienne; les préoccupations d'argent

(Suite à la page 6)

## A TRAVERS LE MONDE

### Pour une Ukraine indépendante

mier Conseil national ukrainien, role à cette occasion. qui vient d'être institué dans cette capitale, s'exprime ainsi dans l'organe qu'il vient de lancer:

sans la solution duquel un ordre tuelle avec la France, ont informé concu: c'est le problème de la na- provinces ukrainiennes, situées en tion ukrainienne de 40 millions d'â- dedans de leurs frontières.

créer, conformement à la volonté son pays entrerait en guerre avant de la nation ukrainienne, un Etat de créer la Bessarabie ukrainienne. ukrainien indépendant, ou, contrai- La nouvelle que la Russie soviémaintenir la division actuelle.

tat de choses actuel, le problème nazie. ne disparaîtra pas pour cela, ni la nécessité de le résoudre plus tard. Entre temps, l'Europe restera dans l'incertitude et dans le chaos et son effort en sera affecté.

### LES UKRAINIENS DE PO-LOGNE DEMANDENT L'AUTONOMIE

VARSOVIE, - Les députés ukrainiens et les représentants de la population de Volhynie ont présenté à la Diète polonaise une motion sensationelle demandant l'autonomie pour les territoires habités par AUCUN DETAIL DES AUles Ukrainiens et qu'ils appellent "Terres de Habicz et de Volhynie"

La motion, qui contient un projet de Constitution pour ces terri- déclaration de l'Australie qui a antoires, concerne les voïvodies de noncé que 15,000 réfugiés juifs se-Stanislawow, Tarnopol,, Volhynie, ront admis au cours des trois proune partie de la voïvodie de Lwow, chaines années, le gouvernement l'Allemagne après le 1er janvier quelques communes des voïvodies britannique n'a aucun renseignede Lublin, Polésie, Bialystock et ment précis sur les préparations qui sont nécessaires à leur usage per-Cracovie. La population de ces ter- dans les différents Dominions, pour sonnel strict. Le décret restreint res est d'environ 7 millions d'habi- l'établissement des émigrés alle- aussi le droit des Juifs non alle-

Moscou affirme que le gouverne- et des colonies, à la Chambre des ment soviétique a décidé de lancer Communes. avec l'aide de tous les organes de propagande du parti et du gouvernement, une vaste campagne contre les tentatives séparatistes en Ukraine.

la radio, la presse, le cinéma, etc., la visite du roi Georges VI. aura un caractère antiallemand et

On mande de Prague que le pre-| Staline lui-même prendrait la pa-

PARIS, - La Russie soviétique et la Pologne, qui ont toutes deux sujet d'un drapeau canadien: Il y a un problème en Europe conclu des pactes d'assistance mu-

Le roi Carol II de Roumanie a Il y a deux solutions possibles: agi de même en disant à Paris que

rement à la vontonté de la nation tique sont prêtes à défendre les provinces ukrainiennes a suivi de Dans l'intérêt de la paix, de la près une série d'articles de la prescivilisation et du développement se allemande proposant la création de l'Europe, la première solution d'une Ukraine vaste et indépens'impose. Si l'Europe ne comprend dante, dont la population de 45,pas, si elle continue à maintenir l'é- 000,000 serait sous la domination

### UN VOEU DU PAPE

primé le voeu de Sa Sainteté de taines gens à vouloir que nous res- Mussolini et au roi Victor Emmakrainienne du sud-est de la Polo- me s'il n'y avait pas de statut de gne, qui réclame l'autonomie, en ar- Westminster. river à une mutuelle entente. Après avoir passé deux jour à Lemberg, le nonce est parti en tournée dans soit pas celui d'un tiers." la Galicie orientale.

## TRES DOMINIONS

LONDRES — A l'exception de la mands, a déclaré Malcolm Mac-D'autre part, une dépêche de Donald, secrétaire des Dominions porter leurs biens du Reich.

### NOUVELLE PIASTRE-ARGENT

antifasciste prononcé et fera appel l'effigie du souverain ainsi qu'un correspondant du "New York au sentiment national des Ukrai- dessin artistique symbolisant le Times", et Guido Puccio, représen-

postes commémoratifs; un vert l'image du Mémorial de guerre; un rouge de trois centins où l'on imprimera les portraits du roi et de la

### UN DRAPEAU CANADIEN

publie dans l'Action Catholique, M. de la croix du Christ," ajouta-t-il. Jules Dorion écrit ce qui suit au

durable dans la nouvelle construc- le gouvernement français qu'elles peut-être dans l'histoire sous le dividu." tion internationale ne saurait être combattront pour la défense des nom de journée du statut de Westminster, un journaliste fait re- contenant à peu près 1,500 mots, marquer que nous arborons sur nos aux cardinaux de Rome, qui lui renédifices publics LE DRAPEAU D'UN dirent visite en groupe pour lui TIERS.

Il a raison.

Et l'anomalie est d'autant plus Lorsque le Saint-Père mentionpeau! A quel titre nos vaisseaux de chevêque de Milan. commerce, dont on s'applique d'ailquand leur pays n'en a pas?

dans son royaume du Canada, se dans sa cathédrale, le 13 novemcroira-t-il encore en Angleterre, bre. puisqu'il ne verra ici que des "union Le Vatican protesta, auprès du tions, une amère tristesse." jack".

VARSOVIE, — Le nonce du pa- cette question du drapeau, on se efforts que fit le Pape pour en em- breuses vexations — nous ne di-

Mais il y en a un. Et il nous faut un drapeau qui ne

### NOUVEAU DECRET CONTRE LES JUIFS

BERLIN, - Le ministère de l'économie a lancé un décret défendant aux Juifs allemands ou aux Juifs sans pays qui partiront de d'emporter leurs effets, excepté ceux mands et même des étrangers d'em-

### UN DECRET FASCISTE

ROME, - Le gouvernement italien a interdit, aux journalistes italiens, environ 200 d'agir comme OTTAWA — Le Canada frappera correspondants de journaux étran-Cette campagne, qui sera faite par une piastre-argent à l'occasion de gers. Ce décret prend effet à partir du 1er janvier. Cette mesure frap-Cette nouvelle monnaie portera pe en particulier Arnaldo Cortesi,

## niens pour s'opposer à toute in- passage du roi en notre pays. On tant de "La Nacion", de Buenosvasion allemande. émettra également trois timbres Ayres. VARIETY AND QUALITY FOR YOUR HOLIDAY CHEER! Canadian kye Whisky Your good taste and judgment is assured when you specify B.C. Distillery Co. Brands . . . all gloriously rich in flavor and quality. LOOK FOR THIS SEAL ON ALL B. C. DISTILLERY PRODUCTS

### d'un centin à l'effigie des princes-ses; un brun de deux centins avec Le St-Père dénonce....

(Suite de page 1)

Il declara qu'Il pardonnait le 'rude" manque de respect à ses cheveux blancs" dans le mépris du Concordat et le déploiement du drapeau nazi, lors de la visite du chancelier Hitler, en mai dernier QUEBEC - Dans un articulet "La swastika nazie est l'ennemie

'inhumain ce qui est antichrétien", Droit canon). "Dans ses commentaires sur la spécialement ce qui affecté la "dijournée de dimanche, qui restera gnité, la liberté et l'intégrité de l'in-

Le Pontife lut son allocution, par la bouche de leur doyen.

inexplicable, sinon choquante, que na l'archevêque de Milan, il faisait notre marine marchande a son dra- allusion au cardinal Schuster, ar-

Le cardinal Schuster dénonça les leurs à diminuer le nombre, arbo- doctrines raciales, nazies et fascisrent-ils un drapeau particulier, tes, comme "un danger international non moindre que le bolchevis-Et Georges VI, lorsqu'il vienara me", dans un sermon qu'il donna

> gouvernement italien, contre le déet promit au Saint-Père que ses ob- que, la prunelle de nos yeux". jections recevraient les plus sérieuses considérations.

fendant le mariage avec des Ita- gime fasciste.

(Le Vatican protesta en déclarant que cette loi à propos du maconnus légaux par les autorités ci- but. viles et que les cas comportant nullification des mariages contractés à Le Souverain Pontife déclara l'église devaient être réglés selon le

> Le Saint-Père déclara que l'approche du 10e anniversaire du Concordat signé le 11 février 1929 lui suggerait de telles pensées.

Le Souverain pontife exprima ses remerciements et son appréciation au "plus noble souverain", le roi présenter leurs souhaits de Noël Emmanuel et à "son incomparable ministre" Mussolini, auquel il crédita le mérite d'avoir mené les né gociations pour le Concordat à une heureuse conclusion.

> Mais, dit-il, "nous devons malheureusement affirmer, c'est un devoir à la sincérité apostolique et à la vérité' que la prochaine décade, telle qu'elle nous apparaît, ne peut nous apporter la joie sereine que nous lui souhaiterions, mais plutôt de réelles et sérieuses préoccupa-

De quelque côté qu'on envisage cret à propos du mariage, après les il est question de réelles et nom-"Amère, en effet, dit-il, quand pe en Pologne, Mgr Cortesi, a ex- convainc de l'obstination de cer- pêcher l'adoption, en écrivant à sons pas générales, mais certainevoir les Polonais et la minorité u- tions colonie de la Couronne, com- nuel. Le roi repondit par lettre endroits — contre l'Action catholi-

Le Souverain Pontife déclara que Ton a reconnu et confessé, au cours (Le cabinet italien approuva, le des "raids" faits dans les quartiers 10 novembre, un décret excluant généraux et les archives "que l'Acles Juifs des positions gouverne- tion catholique ne se mêlait pas mentales, restre gnant leurs affai- de politique et ne constituait pas" tion de chaque produit. Ces rapres et leurs professions et leur de- une indésirable concurrent au ré-

## Eloge du Canadien français

Au dîner du Comité France-Amérique à M. Philippe Roy

da durant 28 ans.

réchal Pétain, président du comité, rale, et de dévouement sur lesquels qui faisant à M. et à Mme Philippe leurs ancêtres avaient édifié la Roy les adieux de "France-Améri- grandeur française. que", leur exprima le souvenir qu'il ne avec ses caractères originaux et parvenus à la prospérité". son rayonnement propre, il dégagea une leçon que les Canadiens donnent à la France et que celle- libéral fédéral de rayer son nom

ci doit méditer: ravie, déclara le maréchal Pétain, en fait je ne fais plus partie de ce que les Français ont appris l'in- parti, a-t-il ajouté. J'ai refusé d'ascroyable destinée de ces 65,000 sister aux réunions et, de plus, sur Français abandonnés par le Traité mes instructions, aucun député libéde Paris en 1763 sur les rives du ral de l'Ontario n'y a assisté". Saint-Laurent, oubliés pendant plus mais qu'une vitalité prodigieuse a mier ministre du Canada et le presoutenus dans leurs efforts, jusqu'à m'er ministre de l'Ontario. la réalisation de ces admirables groupes de Canadiens français d'au- clare que les libéraux du fédéral aux Etats-Unis.

citât à méditer un tel exemple. La m'y déloger." raison profonde de la vitalité des Canadiens français réside dans le maintien de leurs traditions fami- Le parti communiste est dis-

### MINORITES PROTEGEES DANS LE QUEBEC

QUEBEC, - Le Gouvernement C'est ce qu'a déclaré l'hon. Maurice bre des députés et treize au Sénat. Duplessis en commentant certains changements apportés dans le système d'éducation des protestants dans la province de Québec. "Je n'ai pas encore eu le temps de lire le rapport présenté sur cette ques-

### HEPBURN S'EN MOQUE

TORONTO, — Le premier ministre de l'Ontario, l'hon Mitchell Hep-

PARIS, — Le Comité France-A- niales. Par-dessus tous les obstacles mérique a offert un grand dîner et contre toutes les influences, ils d'adieu au ministre du Canada et à ont gardé intact le sens de la fa-Mme Roy qui vont quitter Paris mille, parce qu'il était fondé sur après y avoir représenté le Cana-cette même conception spiritualiste de la vie et sur les mêmes prin-Le dîner était présidé par le ma- cipes de devoir, de discipline mo-Profondément attachés aux cou-

gardera de l'amitié et de la collabo- tumes, à la langue et à la foi de ration constante dont ils n'ont ces- ieurs pères, ils sont restés opiniàsé de lui donner des témoignages, trément fidèles à la terre nourriet des regrets qu'ils laisseront à cière en pratiquant les vertus qu'tous. Parlant ensuite de l'essor elle exige. C'est ainsi qu'ils ont surprodigieux de la nation canadien- monté toutes les difficultés et sont

de leurs listes à leurs caucus d'Ot-"C'est avec une fierté étonnée et tawa. "Il y a près de deux ans qu'-

Le caucus a justement lieu pour d'une siècle par la mère-patrie, examiner le différend entre le pre-

L'hon M. Hepburn a encore déjourd'hui qui comptent plus de 5 agissent sans discernement dans les millions d'habitants au Canada et circonstances. "Je ne m'occupe pas, dit-il, de ce qu'on peut tramer à Ot-Les Français cherchent-ils le se- tawa. Je suis le chef du parti libécret de cet essor? Je voudrais que ral de la province d'Ontario et ces leur juste fierté à cet égard les in- gens-là ne peuvent rien faire pour

## sous en Tchécolovaquie

PRAGUE, - Le nouveau parlement tchécoslovaque dissoudra bientôt le parti communiste de ce pays. Le gouvernement accomplira cette mesure en vertu des pleins va venir en aide à l'éducation et pouvoirs qu'il possède. Vingt-cinq protégér les droits des minorités. sièges devienront libres à la Cham-

### L'IMMIGRATION

LONDRES, - La chambre des tion, dit le premier ministre, mais une résolutions recommandant for-Communes a approuvé l'unanimité on peut être assuré que j'en pren-tement au gouvernement, dans l'indrai connaissance le plus tôt possi- térêt essentiel de l'empire britanble et avec un grand soin. La mino- nique, d'encourager la migration anglaise vers les Dominions.

### ON SONGE A TRANS-PORTER 150,000 JUIFS

BUCAREST — La nouvelle cirburn, a traité de "risible" le pro- cule en Roumanie qu'on s'efforce jet supposé des membres du parti d'engager la Grande-Bretagne à

transporter 150,000 Juifs roumains cette ville, a déclaré qu'à une asnies anglaises.

établirait tous les ans 50,000 Juifs roumains en Terre Sainte et dans logne. les possessions anglaises. On deriage violait le Concordat du 11 fé- manderait aux Juifs riches d'aivrier 1929, dont l'un des articles der à financer le plan, et les colstipulait que les mariages contrac- lectivités juives seraient invitées à tés dans l'église devaient être re- ouvrir des souscriptions dans ce

### LES UKRAINIENS DE LA POLOGNE

comité d'aide aux Ukraniens de européenne.

en Palestine et en certaines colo- semblée de 500 Ukraniens tenue dimanche, on adopta à l'unanimité En vertu d'un certain projet, on une résolution protestant contre la "persécution" des Ukraniens en Po-

Il dit que la résolution demandait à la France, à la Grande-Bretagne, au Canada, à l'Italie, au Japon et aux Etats-Unis, signataires du pacte de 1919 garantissant aux Ukraniens leurs libertés en Pologne, d'intervenir en faveur des Ukraniens persécutés en Pologne et de leur aider à établir un Etat au-EDMONTON, - P. J. Lazarowich tonome, dans les intérêts de l'huavocat d'Edmonton, président du manité de la justice et de la paix

## Importante réunion sur les prévisions agricoles

sont réunis à Ottawa pendant les coles canadiens dans leur pays l'antrois derniers jours de novembre née prochaine. Parmi les délégués pour discuter avec les fonctionnai- des provinces on remarquait M. Cléres des Ministères de l'Agriculture ment, principal du collège d'agriet du Commerce et de l'Industrie culture de la Colombie-Britannique, prévisions). Le rapport de 1939 se- K. King, Sous-Ministre de l'Agrira publié au commencement de culture du Nouveau-Brunswick. l'année et contiendra les derniers renseignements qui se rapportent au récoltes des champs aux bestiaux, au fruits et aux autres produits de la ferme.

Les différents rapports sur chaque produit de la ferme ont été préparés par un groupe d'officiels parfaitement au courant de la situaports préliminaires ont ensuite été présentés à la conférence de trois jours tenue à Ottawa et étudies avec les représentants des provinces. Il va avait à cette réunion trois représentants du Ministère de l'agriculture des Etats-Unis à Washington pour renseigner sur toutes les de l'Agriculture, Ottawa.

DEJA RECU

Les spécialistes en agriculture de | questions se rapportant à la detoutes les parties du Canada se mande probable des produits agride préparation de la Revue agri- MM. J. R. Sweeney, Sous-Ministre cole annuelle (Situation agricole et de l'Agriculture de l'Alberta, et J.

> Le rapport final doit servir de guide aux cultivateurs canadiens dans la préparation de leur programme pour 1939. Les facteurs qui affectent les prix des produits de la ferme sont étudiés et présentés de façon à ce que les cultivateurs puissent préparer et développer la production de ces produits pour les quels les prévisions du marché paraissent être les plus encourageantes. On pourra se procurer ce rapport sur demande au commencement de la nouvelle année en s'adressant au Bureau de Publicité et d'Extension du Ministère fédéral

### ET NOS TAXES POUR 1939

Si nous les payons d'avance à partir du 1er janvier nous obtenons un discompte de 8%. Cela représente environ \$30. C'est une autre épargne. Quel beau cadeau du Jour de l'an pour Le Patriote s'il recevait ce montant en abonnements seulement. Essayons toujours. La liste s'ouvre donc:

## Contributions

| DEJA RECU                                     | \$140.69          |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| M. Jos. H. Provost, Miami, Floride            | 2.50              |
| Paroisse de St-Isidore de Bellevue, Sask.     | 3.00              |
| Les Filles de la Providence, St-Brieux, Sask. | 2.00              |
| M. J. Forseille, Tisdale, Sask.               | . 1.00            |
| RR. PP. Oblats, Norway House, Man.            | . 2.00            |
| M. Désiré Périllat, Duck Lake, Sask.          | 2.00              |
| S. Ex. Mgr JA. Papineau, Joliette, Québec     | 2.00              |
| Mgr J. Lebeau, Archevêché d'Ottawa, Ont.      | 2.00              |
| M. V. Gauthier, Ile à la Crosse, Man.         | 2.00              |
| Mgr Amédée Gosselin, Séminaire de Québec      | 2.00              |
| M. Joseph Cadieux, St-Brieux, Sask.           | 2.00              |
| M. Joseph Coquet, St-Brieux, Sask.            |                   |
| M. l'abbé A. Perreault, Vancouver, B.C.       | . 5.15            |
| SS. Missionnaires Oblates, St-Boniface, Man.  | . 2.00            |
| M. G. A. Morin, Ormeaux, Sask.                | 2.00              |
| M. J. Beaulne, Willow Bunch, Sask,            |                   |
| M. G. Martin, Willow Bunch, Sask.             | 2.00              |
| M. Jos. Bourgeois, Willow Bunch, Sask.        |                   |
| M. Simplice Bandet, Prud'homme, Sask.         | . 1.50            |
| M. Félix Branger, St-Louis, Sask.             | The second second |
| M. Philias Brière, Ponteix, Sask.             | . 2.00            |
| M. J. P. Provencher, South Durham,, Québec    | 2.00              |
| M. J. E. Chorel, Flintoft, Sask.              | . 2.00            |
| Les Filles de la Providence, Vonda, Sask.     | 2.00              |
| M. l'abbé H. Robert, Bonne Madone,, Sask.     | . 2.00            |
| Ministre des Postes,, Ottawa, Ont.            | 2.00              |

Décembre tire à sa fin et cette semaine encore vous trouverez un avis dans votre journal, mais c'est le dernier pour ce mois. La nouvelle liste sera imprimèe la semaine prochaine, hâtezvous d'y insérer votre nom avec le changement de date pour votre abonnement, autrement vaus serez en retard d'un mois pour ce changement et il y a toujours plus de risque d'erreur...

Un bon montant nous est arrivé cette semaine pour approcher notre objectif de presque les deux tiers. Les abonnements étaient accompagnés de bons souhaits au Patriote et à son personel; veuillez accepter toute notre gratitude et nos voeux. A l'aurore de la nouvelle année, quelques jours avant notre prochaine publication, notre objectif sera atteint ou peu s'en faut. Nous publierons le résultat la semaine prochaine. .....

trai trois ca pi taines, A vec mes sabots Don-

daine oh! oh! oh! A\_vec mes sa \_ bots .\_ 2. Rencon\_

Mettre à la disposition de tous livre du maître dans les écoles, de Chanson". (S. E. Mgr F-Z. Decel-

Le choix des chansons, les illus- ser la chanson et vous le faites pour exercer votre zèle: le coeur et

un prix tout à fait populaire ont donc de tout coeur et je souhaite chanson porteuse d'images malsai-

fait du recueil de "La Bonne Chan- que tous les éducateurs et éducatri- nes et de mauvais goût." (S. E. Mgr

QUELQUES TEMOIGNAGES

Ils m'ont appelé: Vilaine!

Avec mes sabots.

Je ne suis pas si vilaine...

Puisque le fils du roi m'aime.

Il m'a donné pour étrenne...

Un bouquet de marjolaine... Je l'ai planté sur la plaine...

S'il fleurit je serai reine...

S'il y meurt, je perds ma peine.

Approuvé et recommandé comme | borer à la diffusion de "La Bonne

'Vous vous proposez de morali- Vous avez vous aussi large domaine

## Chantons tous les joyeux airs de chez-nous

EN PASSANT

PAR LA

LORRAINE

Rencontrai trois capitaines

Ils m'ont appelé : Vilaine !...

Avec mes sabots.

Je ne suis pas si vilaine...

Puisque le fils du roi m'aime...

Il m'a donné pour étrenne

Je l'ai planté sur la plaine.

leur artistique: qui en un mot sache truction Publique, à sa séance du

BULLETIN DE COMMANDE DE "LA BONNE CHANSON"

DATE

Ci-inclus \$...

(remise pour achat en quantité, le 11ièm gratuit)

les Canadiens français un réper- la Province de Québec, par le Co-les).

Un bouquet de marjolaine...

S'il fleurit, je serai reine...

plaire aux jeunes et s'impose de lui- 4 octobre 1938.

même pour remplacer les refrains

vulgaires que la radio et le théà-

CHS-EMILE GADBOIS, PTRE,

Casier Postal 164,

P. Q., Canada.

Albums de 50 chansons (1 à 50), brochés,

avec titre noir à

Le même en deux fascicules: Albums des chansons 1 à 25, brochés, à

Albums des chansons 26 à 50, brochés, à

(En feuilles détachées, sur demande)

Albums de 50 chansons, (1 à 50), reliure "Wire-O",

Albums de 50 chansons, (1 | 50), reliure "Wire-O" couverture imitation de cuir, titre en or, à

Expédition par la poste, port payé.

verture verte, titre en or,

moderne, solide et pratique, forte cou-

SEMINAIRE DE ST-YACINHE, "

tre nous servent à profusion.

### Notre évolution .....

(Suite de la page 3)

"A partir de cette époque, dit le conférencier, l'Empire britannique était mort n'en déplaise à tous les écrivailleurs, et à nos hommes publics pourris d'impérialisme et nuisibles au bien de notre pays. C'est alors que naissait la Société des Nations Britanniques."

Le R. P. Gobeil a montré par de l'autonomie complète." nombreux exemples, comment au cours des réunions impériales pen- voir ajouté plusieurs considéradant la Grande Guerre, les colonies avaient constitutionnellement lent du Statut de Westminster, de évolué vers une plus grande liber- notre Charte d'indépendance, a dit

"A la veille comme au lendemain de la Grande Guerre ni les cours cette fière invitation. Et tous nous suprêmes, ni les assemblées parle- communions actuellement à un senmentaires n'avaient les mêmes limi- timent commun de notre indépentes que se Conseil Privé et les Com- dancenationale et de nos responsamunes qui pouvaient légiférer bilités comme peuple avec tout ce dans des cas d'espèce soigneuse- que la métropole française du Canament déterminés; mais, il est cer- da, Montréal a de plus distingué. Je tain que le Foreign Office a per- suis sur que nous avons comudu le monople des négociations et nié à la fierté de notre historien et des signatures diplomatiques. Il ne chef national l'abbé Lionel Groulx peut plus représenter sans déléga- qui a dû ce soir au cours des mation et engager sans réeserve le nifestations à Montréal, remettre en monde anglo-saxon. Parce que les honneur les suprêmes vérités natio-Dominions ont sacrifié leur or et nales. Pour notre part, dit le Père répandu leur sang, ils ont désor- Gobeil, vous méritez d'être félicités mais le droit de participer à l'ac- parce que vous avez mis en pratition extérieure et de contrôler les que les conseils que donnait l'abbé décisions diplomatiques. Et parce Groulx dernièrement à tous ses qu'ils ont une activité et une res- compatriotes et que vous avez esponsabilité internationales, ils ont sayé de jeter dans votre vie l'enniété promus au rang d'Etats égaux vrement d'une fête de l'Indépenet libres, dans le leur souveraineté dance. délégué mais compléte."

Le Père Gobeil a ensuite exposé un certain nombre de précédents le R. Père Gobeil. Dans un impropour bien démontrer comment le visation toujours des plus heureugouvernement anglais a reconnu, il ses, il a insisté sur divers passages y a déjà longtemps le droit à ses de la conférence du R. Père Go-Dominions de règler leurs intérêts spéciaux par des traités particuliers et de faire participer des mandataires personnels à ces négociations oirée des plus instructive l'assemblé a adopté les voeux suivants lus loire irréprochable, de première vapointe en rentrant à Ottawa le 27 par Madame Aimé Masson, sécréjuin 1923 de Washington où il avait signé un traité au nom du Ca- RESOLUTION nada criait victoire et disait ces paroles dont chaque mot est à retenir: "Nous sommes une unité inter- Prud'homme, Saskatchewan, réuni nationale. Les Canadiens n'ont pour commémorer, étudier et célé- trations originales et artistiques, et merveilleusement... Je vous bénis l'esprit du peuple à liberer de la point à en rougir... En signant et en acceptant la signature du Cana- 1931, émet le voeu suivant: da, les Etats-Unis ont reconnu le statut international du Canada.

le P. Gobeil a sanctionné l'indépen- Canada au sein de la Communauté dance de fait des Dominions.

Cette conférence dont nous troustatut de l'Empire qu'a préparé la un élément essentiel de fierté et commission des relations interim- d'union nationales; mutuelles, définit en un mot, l'auto- talité impérialiste; nomie des Dominions et leur statut de parfaite égalité avec la Granet les Dominions sont au sein de dance est de nature à favoriser de l'Empire Britannique, des collecti- telles attitudes et initiatives, vités de statut égal; elles sont d'aucommune à la même couronne et pendance. associés librement comme membre

trepris la troisième partie sur le uns de nos artistes locaux, M. Lio-Statut de Westminster. "Qu'est-ce nel Loiselle, Mlles Yvette et Annetque le Statut de Westminster, a-t-il te Le page et Madeleine Bandet ont dit?

C'est tout simplement la Grande à cette conférence réclamèrent une Charte constitutionnelle écrite cetparticipation dans les décisions di- te fois qui a précisé les données plomatiques dont Londres gardait duproblème de l'indépendance et jusque là le monopole exclusif et de de l'affranchissement des Dominions, en donnant force de droit à une situation de fait. Tous les textes apjrouvés en premier lieu sous forme de résolutions aux diverses conférences impériales précédentes ont été incorporés pour la plupart dans le statut de Westminster adopté en 1931 par le Parlement impérial. En matière de législation, il accorde au Canada et aux autres Dominions

> Le R. P. Conférencier après ations des plus pratiques qui découen terminant:

Vous avez déjà répondu ce soir à

Monsieur l'abbé Maurice Baudoux a chaleureusement remercié taire du Cercle de l'A.C.F.C.

Le groupe canadien-français de brer le Statut de Westminster de

Etant donné que le Statut de son" un succès rarement égalé. ces se fassent un devoir de colla- P. S. Desranleau). Westminster marque l'étape défini-Enfin la Conférence de 1926 dit tive de l'indépendance totale du des nations britanniques;

Etant donné qu'une prise de consvons l'exposé dans le rapport sur le cience de cette indépendance est

péria les peut d'ore et déjà être re- Etant donné que dans les circongardée comme le statut nouveau de stances actuelles il est de première la Communauté des Nations Britan- importance que le Canada assume Quantité niques. Voici en quels termes le ses responsabilités personnelles rapport Balfour définit la position dans la politique internationale indes Dominions et leurs relations dépendamment de toute sentimen-

Etant donné que la célébration de-Bretagne. "La Grande-Bretagne annuelle d'une fête de l'indépen-

Le groupe canadien-français de cune manière subordonnées les Prud'homme demande au Parleunes aux autres à aucun point de ment fédéral que le 11 décembre vue domestique ou extérieur; mais de chaque année sera désormais elles sont unies par une allégeance fête légale appelée Jour de L'Indé-

Tous ont enfin chanté en choeur du Commonwealth des nations bri- "O Canada". Mlle Madeleine Bandet était au piano. Entre les divers C'est ici que le conférencier a en- parties de la conférences, quelquesjoué des solos de piano et de violon.

### Souliers de Noël

ouvrit. Dans l'âtre, comme on manquait de bois — déjà! — les deux

Jolie legénde, n'est-ce pas?

Noël du pauvre

vibrante, angoissée si pleine de con- à ma pauvre maman. C'est pour adjoint du Service des Marchés de 4 Edifice Rowe :-: Prince-Albert Tel: 3529

vous seriez rudement gentil de il neige doucement, voluptueusem'acheter Finet". Se retournant à ment. Dans le ciel les cloches songner notre pain mais c'est difficile renseignements plus précis au su-Soudain, parmi les éclats joyeux quand on n'a que neuf ans... Et jet de leur industrie, et spécialenom des deux thaumaturges. Crépy et les rires qui dominent l'anima- puis, c'est Noël demain. J'aurais ment de ses aspects économiques,

sement sur la vieille cité de Thet- connet vêtu en haillons et tenant Noël! Noël! MADEL. herbages de l'Ouest

Le Ministère fédéral de l'Agriculture vient d'entreprendre un recensement économique de l'industrie bovine sur les grands herbages ou "ranches" des provinces de la Sas-"ranchers" désiraient avoir des vient, en droite ligne, de Crépin et tion, il entend près de lui une voix bien voulu procurer quelques fruits dit le Dr J. F. Booth, directeur Tel:— Bureau 3175 — Rés. 3195

la division de l'économie. D'autre part, on est d'avis que des renseignements, basés sur les notes fournies par les herbagers eux-mêmes, complèteraient utilement les travaux exécutés à la Station expérimentale des herbages, du Ministère fédéral de l'Agriculture, à Manyberries, Alberta.

M. L. B. Thomson, Régisseur de la station de Swift Current, qui était autrefois chargé des travaux à Manyberries, et son successeur à gnements généraux que les ran-Manyberries, Harry Hargraves, le chers doivent fournir sur leurs prorégisseur actuel, étaient d'avis qu'- pres opérations et sur l'industrie en une connaissance plus complète de général, forment la base de cette l'expérience des ranchers - des as- enquête. Les renseignements donpects financiers et du système d'ex- nés par les ranchers sont considéploitation, etc. — leur permettrait rés comme strictement confidende conduire leurs travaux de fa- tiels et sont employés de façon à ne çon plus utile. Enfin, d'autres dé- pas révéler l'identité des propriéveloppements en ces dernières an- taires. nées ont attiré l'attention sur le Le raport complet ne sera public grand problème des herbages, et que lorsque l'enquête sera terminée, notamment la sécheresse, l'aban- mais il sera peut-être possible de don des fermes qui, il y a quelques présenter des rapports préliminaiannées seulement, avaient été éta- res de temps à autre, après que les blies dans les régions où l'herbager relevés de la première année auront seul règnait autrefois et la nécessité d'adopter des plans d'exploitation pour ces étendues. Cette question ainsi que beaucoup d'autres problèmes, engage actuellement l'attention de l'administration qui s'occupe de la réorganisation agricole des Prairies.

Dans ces circonstances et pour satisfaire à ces requêtes, on a décidé d'entreprendre un recensement économique de l'industrie bo- 669, qui, si l'on ajoute un subside de vine des grands herbages. Le Service des marchés, du Ministère fé- porte le montant total à \$16,932,déral de l'Agriculture, et le Service 669. des fermes expérimentales collaborent dans cette entreprise. Ce projet qui comprend également la compilation des notes et l'analyse des résultats, est sous la direction de la Division de l'économie, du Service des marchés et de la Station expé-

te, des énumérateurs, munis de for- blique de cette province qui s'élèmules détaillées, visiteront les ran- ve à 157 millions de dollars. Il s'achers pour obtenir les renseigne- girait de l'émission d'une nouvelle ments désirés. Les notes sur les série d'obligations payables sur de-

### SURPLUS DU MANI-TOBA

MANITOBA, - La province du Manitoba a accusé, un surplus de \$505,109. pour l'année fiscale terminée le 30 avril 1938. Les revenus ordinaires se totalisent à \$16,182,-\$750,000. du gouvernement central,

### EMPRUNT DE L'ALBERTA

EDMONTON, - Les bruits circulent dans les milieux gouvernemenrimentale des herbages à Manyber- taux de la capitale de l'Alberta que le ministère considère un plan pour Dans la conduite de cette enquê- le remboursement de la dette puranchers, les comptes, et les rensei- mande au taux de 2 pour cent.

### Annonces Classées

Le paiement doit toujours accompagner la copie de l'annonce; sinon elle ne sera pas insérée. Minimum, 50 sous par insertion TARIF,

### ON DEMANDE

ON DEMANDE FEMME, âge moyen habituée à la ferme, salaire courant. Ecrire Boîte 35, Duck Lake,

### A VENDRE

LIVRETS DE RECUS bilingues, 100 l'unité, 3 pour 25c.



LIVRES DE COMPTOIR à vendre au PATRIOTE DE L'OUEST cinq sous l'unité

CERTIFICATS de Baptême et de mariage, formules de recense ment, \$1.25 le cent,

CARTES MORTUAIRES au prix de pour 75; 7.50 pour 100, au Patriote de l'Ouest.

LE PATRIOTE DE L'OUEST Agents pour: Etampes de caoûtchoucs, plaques de Stencil, étampes en acier, boutons de celluloîd et de tout le nécessaire d'étampes.

Dr LORNE CONNELL

Dr MABEL CONNELL

DENTISTES

Rayons X à l'office

Office 2773—Téléphone—Res. 2772 7 édifice Mitchell Prince-Albert

DR. R. E. PARTRIDGE

DENTISTE

Suite 1 Carré McDonald, audessus de

la pharmacie Liggett's

Tél. 3286, demeure au Bliss Block.



DR C. I. WEBSTER CHIROPRACTICIEN LICENSIE (Gradué de l'école Palmer) Consultation et analyse épinière

gratuite uite 2, audessus du magasin Manville Prince-Albert, Sask

DR E. A. SHAW SPECIALISTE DES YEUX, OREIL LES, NEZ ET GORGE. Bureaux dans l'Edifice Rowe Vis-à-vis le Bureau de posts Téléphone 2170 PRINCE-ALBERT. Résidence 3556 SASK

HARRIS & NELSON Avocats, Percepteurs, Notaires Walter H. Nelson, LL.B. Frank M. Harris, LL.B. SUITE 1 Edifice MILLER Prince-Albert, Sask Tél: 3518

DR. J. ANGUS McDONALD

MEDECIN ET CHIRURGIEN Rayon-X au bureau

H. J. COUTU, C.R. AVOCAT, NOTAIRE

Suite 5, Edifice Imperial Bank PRINCE-ALBERT - SASK.

DOCTEUR LeBLOND

MEDECIN, CHIRURGIEN (Electro-Thérapie des amygdales)

Bureau et résidence - 5 Edif. Mitchell

Prince-Albert, Sask,

Sait-on que la touchante tradition adroit - n'est-il pas resté le patron chaussée. Les devantures des ma- me il est gentil et beau, mon toudes souliers de Noël — que les "tout des cordonniers? — répara les sa- gasins sont inondés de lumière et tou. — Je le trouve très beau, répetits" aiment tant! — naquit dans bots, et, sur son invocation ardente tout enguirlandés de houx. C'est le pond Paul, mais pourquoi veux-tu l'Ile-de-France, à Crépy-en-Valois, au Seigneur, les sabots refaits à veille de Noël et la ville est en fête. me le vendre? Parce qu'. i. il le là même où, il ya plus de 20 ans, neuf, se remplirent de belles pièces La foule buyante encombre les trot- faut hoqueta-t-il.. Je suis tout seul fut enrayée la ruée allemande?... d'or luisantes. Dieu avait ainsi ré- toirs et se bouscule fiévreusement. à la maison... Et, continua-t-il, C'était au temps de saint Crépin et compensé la bonne hôtesse de l'hosde saint Crépinien, son disciple et pitalité qu'elle avait donnée aux val se presse parmi cette foule af- qu'ont les pauvres pour parler d'un son compagnon. Les deux religieux, deux saints. On juge de la joie de fairée et se dirige vers la gare. Com- chagrin familier: Ma mère, étant fuyant devant la persécution, la l'enfant, joie qui à chaque Noël, de- me les années précédentes il va tombée malade à son usine, est à nuit, à travers la campagne s'arrê- puis des siècles, se renouvelle en passer les vacances de Noël dans son l'hôpital depuis un mois et plus tèrent, affamés et transis, à la por- surprises, sinon en pièces d'or, petit village. Tout en marchant il rien à manger pour les deux, dit- katchewan, de l'Alberta et de la Cote d'une humble chaumière habitée pour les enfants tout petits.., ou pense que dans quelques heures il il, en caressant d'un geste las le lombie-Britannique. Depuis longpar une veuve et son enfant. On leur même assez grands! sabots de l'enfant, brisés, allaient accompli le prodige conserva le être Brûlés... On s'endormit.

Au matin, Crépin, qui était fort de Crépinien!

Ajoutons que le village où s'était voir!

Il neige doucement voluptueu- demi, il aperçut un pauvre gar- nent à tous les échos: ford Mines. Les flocons tournent dans ses bras un superbe caniche capricieusement dans l'air et po- minuscule tout frétillant sous son sent leur caresse humide sur la poil blanc. Voyez, M'sieur, com-Paul Lavandier, étudiant de La- d'une voix morne, une de ces voix sera dans les bras de sa vieille ma- chien qui calinement, se frotte temps, les grands herbagers ou man. Comme il a hâte de la re- contre lui. J'ai bien essayé de ga-

Pauvre mioche! Pour que sa mère eût quelques douceurs il s'oubliait lui-même et se sépara-t-il de son plus fidèle compagnon!

cela que j'ai décidé de vendre Fi-

"Votre "Bonne Chanson" va por-

ter une saine joie dans les écoles de

notre province, et, par les enfants,

dans nos familles chrétiennes....

Paul Lavandier possédait un bon coeur. Il pensa à son enfance heureuse et choyée son coeur s'émeut de pitié: "Pauvre petit. dit-il, tiens \$1.00 voilà de l'argent pour acheter des étrennes et garde ton petit chien.

- Oh M'sieur, dit l'enfant, pendant que des larmes de reconnaissance inondaient ses yeux, j'apprendrai à Finet à vous aimer. Plus tard, dans une salle d'hôpital, une femme, un enfant et un

1.50 caniche se partagent des douceurs. Dans une petite église de campagne un beau grand jeune homme est agenouillé près d'une vieille dame. Une grande joie illumine ses traits. Il est heureux puisqu'il ABONNEMENTS: — A cause des frais répétés de poste et d'emballage, a fait des heureux. A l'orgue une cus ne pouvons remplir les commandes de moins de 5 abonnements, à la voix vibrante et chaude entonne: même adresse. Les abonnements sont expédiés à toute adresse individuelle. Gloire à Dieu au plus haut des cien, et Paix sur la terre aux homfiance cependant: "M'sieur, M'sieur mes de bonne volonté. Au dehors

> Recensement économique de l'Industrie des

## Les infirmiers du Pape

a souffert le Saint-Père, ces temps ces publiques, dans les salles du Vaderniers, et qui a causé tant d'ap- tican et, pour les grandes solennique, met en relief, par voie de con- tre temps, il a été infirmier des Paséquence, ceux-là même qui ont soi- pes Pie X et Benoît XV. Devenu setants, l'ont aidé, avec la grâce de plaire et dévoué que compétent. Son Dieu, à se relever heureusement de jeune auxiliare, Le P. Philippe, décette nouvelle attaque.

Lorsque le Pape est malade, il se très habile infirmier. met entièrement entre les mains de son médecin et de deux infirmiers, humble pièce dont tout luxe est des religieux de Saint-Jean-de-Dieu, banni. C'était là, autour du simple Mais s'il est un "patient" difficile lit métallique où reposait le Saintpour le praticien, parce qu'il est Père que les deux Frères aidaient le peu enthousiaste pour les remèdes professeur Milani, se relayant, de il est plein de bienveillance et de nuit et de jour, auprès de l'auguste bonté pour ses infirmiers, nous as- malade. sure le bulletin des Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu de la nuits sans sommeil Pie XI prie l'inprovince française (France, Belgi- firmier de garde de s'asseoir près que, Angleterre et Canada), dans de lui et de lui parler de choses et un article consacré à la maladie de d'autres et, en particulier de son Pie XI en décembre 1936 et qui évi- Ordre, des oeuvres, des progrès et, demment reste valable pour le cas de l'avenir de celui-ci...

rant leurs maladies. Pie XI, dont munauté. un oncle a d'ailleurs fait partie de

La crise d'asthme cardiaque dont secours installés, pour les audienpréhension dans le monde catholi- tes, à la basilique Saint-Pierre. Engné le Souverain Pontife et qui par cond assistant général de l'Ordre leur dévouement de tons les ins- en 1934, ce religieux est aussi exemjà prieur de Pérugia, est lui aussi

La chambre de Pie XI est une

Le bulletin dit que pendant les

Le Saint-Père estime et aime De tradition déjà ancienne, ce beaucoup le Fr. Faustin, et il prosont les religieux de Saint-Jean-de- fite de toutes les occasions pour lu Dieu qui ont l'insigne honneur de être agréable, et cette bienveillance soigner d'ordinaire les Papes du- il la reporte tout entière sur sa com-

Voici d'ailleurs en quels termes cette famille hospitalière, a lui aus- affectueux le Saint-Père accordait si, des qu'il s'est senti souffrant, à la demande de son infirmier, la fait demander deux religieux infir- Bénédiction apostolique au novimiers au supérieur de l'hôpital ciat de la province romaine: "De Saint-Jean-Calybite de l'Ile du Ti-liout Notre coeur, de tout Notre coeur Nous le bénissons. Votre vo-Le Rme P. Narcisse Durschein, cation, en effet, est une des plus Prieur général et ancien pharma- diff ciles. Il y a, sans doute, des difcien titulaire du Vatican, s'est em- fict les partout et pour tous, mais pressé de déférer au désir du Sou- cultés partout et pour tous, mais, verain Pontife en lui envoyant les dans votre vocation en particulier, PP. Faustin Guilini et Ph lippe Co- il peut arriver que la préoccupation des soins corporels fasse oublier fa-Entré dans l'Ordre il y a envi- cilement le côté spirituel. Aussi ron trente-cinq ans, le P. Faustin a vous conviennent-elles à vous, sur apparlenu longtemps à la petite tout, ces paroles de Notre-Seigneur: communauté de Frères qui assure "Veillez et priez." La vie d'un le service de la pharmacie vaticane, religieux qui passe son existence de la permanence du médecin de cons le cloître diffère grandement garde et d'une petite infirmerie a l- de la vôtre. Pour vous, il vous faut jointe, comme aussi des postes de vraiment une grâce d'état spéciale."

### Le programme du nouveau gouvernement tchécoslovaque

M. Rudolf Beran, président du culture et du transport. Conseil tchécoslovaque, a prononcé Nous avons le même desir en ce un discours radiodiffusé dans le- qui concerne la Hongrie. quel il a exposé le programme du à laquelle nous donne droit notre me monétaire. participation millénaire à la culture chrétienne.

layes par la tempête.

Fermement décidés à conserver notre indépendance, nous sommes résolus, dans notre intérêt même actuel et futur, à une franche collaboration qui a, du reste, été souvent soulignée par de nombreux grands las. précepteurs de notre nation. Nous désirons également que l'achèvement des rectifications de frontières conduise à une collaboration

nouveau gouvernement de Prague. d'ordre intérieur, M. Beran envi-Nous avons conservé, a-t-il dit, sage la construction de nouveaux ensuite au courage des cardinaux toutes les forces dont nous aurons chemins de fer, de canaux, de stabesoin pour nous guérir des coups tions électriques, de lignes d'aviaqu'on nous avait assénés et pour re- tion; le développement des exporcouvrer la s'tuation dans le monde tations, la consolidation du syste- Port-Alègre (Brésil), vient de ren-

Nous déploierons toutes nos for- jeunesse. Nous procéderons non te des catholiques. ces pour reconstituer les biens ba- seulement à la revision des livres "Les écoles allemandes, a-t-il dit, ... A Londres, on indique dans les

> La vie nationale et l'éducation seront pénétrées de l'esprit chrétien bon plaisir du gouvernement. Mal- fet. ... ... ... et de la tradition de saint Wences- gré tout, le clergé catholique résis-

### EMISSIONS DE LA ST-JEAN-BAPTISTE

plus féconde avec la Pologne, sur- OTTAWA, - L'Association Sainttout sur le plan économique, de la Jean-Baptiste d'Ottawa, poursui- tentative de la Ligue des Institu- tion n'est encore parvenue. -

Conférencier célèbre de passage à Montréal



L'abbé EENEST DIMNET, de Paris, auteur de "L'art de penser" et de "Mon Nouveau Monde", qui a fait une causerie au Women's Canadian Club, à l'Hôtel Windsor. L'abbé Dimnet a enseigné la lit-térature anglaise à l'université de Lille, puis devint plus tard membre de la Faculté du Collège Stanislas. Il est l'un des Français ayant la réputation de parler la langue anglaise sans le moindre accent.

vant la tradition établie l'an der- teurs nazis pour éliminer l'enseinier, invitera Son Excellence Mon- gnement de la religion dans toueigneur l'Archevêque et Son Ex- tes les écoles allemandes a échoué cellence le ministre de France au par suite de l'opposition des pa-Canada à adresser la parole lors rents et des instituteurs. caise en Ontario.

### NN. SS. Curley et Becker déconcent l'action néfaste des dirigeants du Reich

"L'archevêque de Baltimore, Mgr durley, écrit l'Agence Fournier, ient de dénoncer publiquement le chancelier Hitler, dans des ternes extrêmement vifs:

"La population allemande, a-t-il lit, est menée par un fou, Hitler, qui, bien qu'ayant été baptisé dans la religion catholique, a trahi tous les enseignements de l'Eglise. Quant au Dr Goebbels, il est atteint de débilité mentale."

L'archevêque a rendu hommage Innitzer et Faulhaber, pour leur ré sistance au gouvernement.

Mgr John Becker, archevêque de trer d'une visite qu'il a accomplie sonnalités britanniques venues Nous prendrons soin, a ajou- incognito en Allemagne, afin de se Rome en voyage officiel ont été reté M. Beran, de l'éducation de notre rendre compte de la situation exac- ques par le Souverain Pontife. -

te courageusement."

### LES CATHOLIQUES GAGNENT UN POINT

Allemagne

le l'émiss on radiophonique de Suivant les milieux religieux, l'Association qui aura lieu la veille seulement 15 p. 100 des institulu Jour de l'An pendant la soirée, teurs allemands seraient en fa-L'an dernier, l'Association avait veur de l'élimination de l'enseiprofité des fêtes pour inviter le gnement de la religion dans les ninistre de France à prononcer son écoles du Reich. Plusieurs papremier discours en terre canadien- rents indignés de la tentative de ne. Le comité Central espère que l'é- la ligue, ont tenu des assemblées ninent diplomate daignera accep- de protestations avec le résultat que er de nouveau, ceite année, la mê- le ministère de l'Education désane invitation. L'hon. Paul Leduc, voua finalement la ligue et publia ninistre des Mines, qui représentait une déclaration disant que la relie cabinet provincial à l'émission gion est une partie essentielle de le 1938, sera invité à titre de re- l'enseignement en Allemagne. De présentant de la minorité fran- nouvellles instructions seront bientôt données exposant les méthodes de l'enseignement religieux.

### LE VOYAGE DE M. CHAMBERLAIN A

ROME

Dans les milieux religieux, Rome, on trouve naturel que, lors de leur prochain voyage à Rome, M. Neville Chamberlain et lord Halifax rendent visite au Souverain Pontife, étant données l'existence et la cordialité des rapports diplomatiques entre le Saint-Siège et la Grande-Bretagne.

A ce sujet, on rappelle, d'ailleurs, qu'Edouard VII et Georges V ne manquèrent pas de se rendre au Vatican à l'occasion de leur voyage à Rome, et que de nombreuses per-

d'école, mais aussi à une réforme sont vouées à la ruine. Le but du milieux diplomatiques que bien qu'fondamentale de tout l'enseigne- national-socialiste est de détruire une telle éventualité ne doive pas té, en Allemagne, est mesurée au ficielle n'a encore été prise à cet ef-

> .Il est, en effet, d'usage que les plus de \$8,300,000. chefs d'Etat faisant un séjour à Voici les chiffres de revenus de

### Un article de l'"Italia" sur l'enseignement religieux en

catholique ou protestante à leurs elèves. Ceci, sous prétexte que les trop favorable dans l'enseignement

Le journal fait observer qu'en Allemagne le corps enseignant a le le dominent plus que les autres droit de donner l'enseignement reli- parceque le Libéralisme économique gieux, mais qu'en pratique le corps en déifiant, pour ainsi dire, l'indice droit.

Comme le clergé est exclu dele mouvement actuel porte donc un religieux en Allemagne. D'autant plus, souligne le journal, qu'une sens chrétien a baissé au milieu C'est là une plaie sociale qui a propagande active est faite auprès des parents, surtout en Autriche, pour les amener à demander que seignement religieux.

### AUGMENTATION DE L'IMPOT SUR LE RE-VENU

OTTAWA, Ont. - Les revenus de ôt sur le revenu, pendant les sept premiers mois de la présente année inancière marquent une augmeniation de \$3,278,197.14 sur ceux de a même période de 1937, à \$293,-

vec une augmentation de \$21,239,que ceux de la douane ont baissé de grande Allemagne se réunira lement le Reichstag étant devenu

Rome soient reçus par le Souverain ces trois principales sources pen-Pontife. M. Chamberlain n'est pas dant la période à l'étude cette an- magne se réunira pour la première Paul, à Francfort-sur-le-Mein. BERLIN, — On a appris qu'une can. Pour le moment aucune invita- 604.35; taxes et droits d'accise, \$124.146.302.70.

### Les persécutions qu'on passe sous silence

Antriche, en Grèce, en Espagne, l'eux politiques, la Ligue des droits on le fait pour un taureau. de l'homme elle-même, gardent un surprenant silence.

Aussi notre confrère le Matin é-

crit-il avec raison:

si!", s'est écrié M. Léon Blum. Hé-Il y a notamment l'Espagne rouge. Du dossier que détient un prince de l'Eglise, le cardinal Goma y Tomas, primat d'Espagne, il résulte qu'en 1936 et 1937 - donc, hier, dix-sept évêques et six mille prêtres ont été mis à mort par les rouges, après avoir été odieusement tortu-Dans une note datée de Berlin, rés. Le cardinal en possède la liste le journal catholique l'"Italia" dé- nominative, ainsi que les déposinonce la gravité d'un mouvement tions des témoins. Liste et témoise dessinant actuellement en Alle- gnages affreux qui font tresaillir magne, qui tend suggérer aux pro- d'horreur. Ici, après les avoir masmer toute l'instruction religieuse prêtres aux étals de boucherie, tels bouches closes et bras croisés.

Lorsque les juifs sont persécutés, des porcs. La, on les a brûlés à le monde entier s'émeut et les ca- petit feu, quand ils étaient à demi tholiques sont les premiers à pro- morts. A Santander, on les attatester contre les violences qu'ils su- chait par une corde à un phare surplombant la mer et on coupait la Quand les catholiques souffrent corde petit à petit. Sur un prisoneux-mêmes persécution — en Rus- nier rouge, on a trouvé cette lettre sie, au Mexique, en Allemagne, en effroyable: "J'ai tué 25 prêtres à moi seul. J'ai enfoncé la "puntilla" l'ensemble de la presse et les mi- dans la nuque de l'un d'eux comme

Cependant, quand ces abominations d'un autre âge se sont produites, le gouvernement de la République avait à sa tête un président "Là où les juifs son persécutés, du Conseil que M. Léon Blum conles Eglises chrétiennes le sont aus- naît bien. Et il n'a pas levé un doigt ni tourné une oreille. Et son minislas! il y a des pays voisins où les tre de l'Intérieur autorisait des quêchrétiens viennent d'être plus que tes dans les rues de Paris, non pour persecutés: ils ont été martyrisés. les victimes, ma's pour leurs bourreaux.

Il est vrai que, depuis vingt siècles, les chrétiens, dont le Dieu est représenté étendu sur une croix, ont eu le temps d'apprendre ce qu'était le martyre. Ils ont appris aussi l'altruisme. Quand la tourmente s'abat sur leurs églises et sur leurs prêtres, ils ne savent pas toujours ameuter à leur secours l'univers civilisé; mais quand elle s'abat sur d'autres races et d'autres fesseurs et instituteurs de suppri- sacrés, on a pendu les corps des religions, ils savent ne pas rester

## élèves. Ceci, sous prétexte que les juifs sont présentés sous un jour Le libéralisme économique

résumé:

(Suite de la page 3)

réaliser dans la mesure où l'on therisiasme de toute une jeunesse. possède de l'argent. Aussi quelle fré · Il existe du chômage surfout dans

reux; en définitive altération du gent des manufactures étrangères. sens moral. On finit par penser Les conséquences d'une telle sidouane, de l'accise et de l'im- comme on vit. Une évolution s'im- tuation sont désastreuses et laissent pose-t-elle? Le prochain conféren- entrevoir un sombre nuage à l'hocier nous le dira.

A la même séance, un deuxième nants intéressés ne semblent pas 113,862.36 contre \$290,235,665.22. travail intitulé "Le chomage et la vouloir s'occuper d'eix. C'est à nous Encore une fois, c'est l'impôt sur jeunesse" a été donné par Monsieur de travailler et de garder cette jeu-

Chômage, jeunesse: deux termes qui devra ent être à mon avis, les plus contradictoires qui existent. enseignant d'obédience nationale- vidu, assigne à sa vie une fin de Deux termes qui ne répondent pas socialiste est tenu de ne pas user de jouissance matérielle qui peut se à la virilité d'une jeune vie. à l'en-

puis longtemps des écoles du Re ch nésie du gain! Et combien peu de nos grandes villes. Chômeuse éscrapule dans le choix des moyens conomique, notre jeunesse ne tarde coup très grave à l'enseignement à prendre pour gagner de l'argent. pas à chômer dans le bien pour de-Il faut bien admettre que le venir dans la suite ouvrière du mal.

de notre société en autant que s'y ses causes. Je me permettraî d'en sont généralisées et développées les énumérer quelques-unes. La mapréoccupations d'ordre matériel. chine est devenue pour le riche un leurs enfants ne reçoivent pas l'en- Hélas! trop de catholiques mettent moyen d'exploiter le pauvre. La de côté la puissance des vertus so- guerre a une place prépondérante ciales et de l'Evangile. Aussi que dans ce fait présent en plus des detd'erreurs commises an nom de la tes dont la plupart des pays désesliberté! travail du dimanche, in- père de payer. Encore les manutroduction de lois frauduleuses, factures canadiennes qui ne peucontrats odieux, dividenes plantu- vent souffrir la concurrence d'ar-

rizon de l'avenir. La jeunesse, les L'abbé Poseph MARCAUD hommes de demain, se flétrit dans l'oisiveté pendant que nos gouver-

## le 30 janvier

manifestement trop petit, on a envisagé de réunir le Reichstag de la Le Reichstag de la grande Alle- grande Allemagne à l'église Saint-

un chef d'Etat, mais il est probable née: impôt sur le revenu, \$120,442,- fois le 30 janvier, jour anniver- C'est dans cette églisé que se réuqu'il sera reçu en audience au Vati- 115.04; droits de douane, \$48,504,- saire de la fondation du régime na- nit, en effet, en 1848, le premier tional-socialiste. On sait que le Reichstag allemand. Aucune déci-Reichstag, avec l'adjonction des 41 sion n'a d'ailleurs été prise encore.

## L'Emprise

(Suite) XXXXIX

- Il doit avoir une commission du curé, ce garçon-là!... crie Rade se faire graisser les deux pattes moyen d'être influent; car enfin, à la sacristie!...

au catafalque, il est encore seul à et savourer un peu à son tour l'âpre ne se retourne pas pour mendier un ver un prétexte dans son travail, ou tête: compagnon; il marche dans un iso- même n'en pas chercher, et le metlement de vaincu, et entend derriè- tre à la porte, séance tenante, lui re lui des conversations qui devien- refuser un bon certificat, et affanent plus graves que de simples in- mer sa famille entière. Seulement

- ... Après tout, dit-on dans des précautions suffisantes, des ac- s'incline!... cidents comme celui d'aujourd'hui n'arriveraient pas; seulement on confie la responsabilité d'une usine morts, c'est une autre histoire. Les bénir la fosse de son "pays", com le néant de tout!...

teraves que pour construire des wa-

Saint-Agilbert hésiterait peut-être Le cortège s'ébranle vers Pantin. encore, lui aussi pourrait se mon-Claude s'aperçoit que là, comme trer agressif, rendre dent pour dent, son rang; les autres, sous le regard plaisir de la vengeance... Il pourde Sandrin, restent lâches vis-à-vis rait, tout à l'heure, en rentrant à dans les ateliers, on sait qu'il ne le fera pas; il est bon, Sandrin mau-

corbillards arrivent les uns après me fait toujours l'abbé Hans à Fleudes théories d'hommes et de fem- sourient lâchement. mes qui se débandent, s'écartent baroux,... Je suis sûr qu'il vient chant, c'est presque le meilleur pon..., des Sureaux..., etc., etc.

jusqu'à nouvel ordre et révocation temps, des groupes d'hommes à Par delà les lignes mélancoliques berte le fait demander à son bu- giques avec l'enterrement..., sa-Claude entend le sarcasme, et officielle, acte devant lequel M. de moitié ivres qui apportent jusqu'- des murs du cimetière, on aperçoit reau; cela doit être pour une chose vez-vous qu'il pourrait vous en coûvoyant les cercueils disparaître au soldats des bastions campent: une cher. fond des trous béants, creusés dans la terre blanche encore du plâtre des démolitions, s'improvisent ora- te... de lui, comme ils viennent de l'être l'usine, prendre à partie tel ou- teurs en plein air, et d'une voix pour leur foi... Le jeune homme vrier qui ricane derrière lui., trou- avinée, le chapeau en arrière de la ment, sans une étoile d'espoir, sans plus grand besoin de sa présence,

ve la Sociale!...

les autres, de tous les quartiers du rines... A cette vue, Sandrin ne se sclitaire comme il est venu, sen- d'autant moins excusable que je d'une façon assujettissante et la jet-Nord et de l'Est de Paris, ayant hâte contient plus, et ses lèvres minces tant pleurer sur son âme les larmes vous avais prévenu! Heureusement de décharger leur lugubre fardeau; laissent échapper un blasphème de tous ces scepticismes, désolé luiils sont suivis à grands pas par ignoble, auquel plusieurs ouvriers même pour les causes qui ne lui ignore encore une partie de la si- cables.

pour laisser passer les cadavres et de gros crêpe, avec trois enfants solidarité sociale jusqu'alors inles cercueils de volige, lesquels s'en autour d'elle; les camarades, la be-comprise par lui... Qui sait..., si filent sans un prêtre, sans une sogne faite, défilent rapidement, au lieu de se décourager, de s'abà un malheureux plutôt fait pour croix, dans les grandes artères dé- sous la pluie maussade, ayant hâte sorber dans la méditation de son servir la messe ou charrier des bet- signées, par crainte de l'idée reli- de secouer cette impression noire cas particulier, il n'a pas un rôle On ménage un mauvais ouvrier, gieuse, sous les noms grotesques d'et de se réchauffer à La Consola- immense à jouer dans l'usine, et à mais on ne doit pas avoir de pitié gons!... Alors... que voulez-vous! allées des Marrons d'Inde..., des tion des Familles, un cabaret très défendre ce qui reste encore de foi pour un mauvais chef!... Claude écoute tout, réfléchissant Acacias..., des Néfliers..., des Peu- connu sur la gauche du cimetière. en lui-même qu'ici-bas, être mé- pliers blancs.., des Vernis du Ja- B'entôt la pauvre femme reste presque seule dans l'allée gluante, où en ce lieu l'expression brutale de toute une banlieue morne qui se ... douse... dans le silence subite-

sont pas personnelles et qui pren- tuation... La veuve pleure sous son voile nent naissance dans une sorte de dans l'âme dévastée de ses pauvres "pays".?

On rencontre même, de temps en gouttent les fusains des bordures. n'est pas encore effacée, quand Al- jet, et surtout les expressions énerbien désagréable, car Rabaroux pa-ter cher?.. leurs passions politiques, et qui, en plaque de terrains vagues, où les raît tout heureux en venant le cher-

> ment tombé sur la nécropole déser- mée, et déjà Mlle Harmmester, qui a complètement oublié les ateliers Et tout cela est triste... lugubre- juste au moment où ils avaient le mise.

qui sont censés diriger prenaient dangereux, et c'est devant lui qu'or. "l'eau bénite laïque". Claude s'en Dieu ; les inscriptions des tombes - Votre règne d'un mois, dit-el- "Merci!..." indigne, et, apercevant un pauvre semblent un pastiche païen., beau- le, a été déplorable; je trouve tout Du coup, la jeune fille, après a-Dans l'immense cimetière de Pan- prêtre de banlieue qui accompagne coup de colonnes brisées et d'épita- le monde exaspéré contre vous! voir voulu effrayer, s'alarme à son vous entrez dans la situation tête tin, véritable ville ouvrière des un cercueil voisin, il prie de venir phes prétentieuses..., la pose dans l'ourtant, vous n'avez pas la prétention, je suppose, d'avoir raison seul Claude, après celui de Dietzch, la tre pays...

Albert va continuer, mais Claude,

d'un ton décidé, l'interrompt: - Pourquoi l'ignore-t-il?...

- Parce que je vous ménage. - Vous avez tort, Mademoiselle! - Pourtant, si je laissais parvenir

jusqu'à M. de Saint-Agilbert l'opi-Le lendemain, cette impression nion réelle des atéliers à votre su-

— C'est-à-dire..? interroge Claude, avec un sangfroid qui commen-En effet, la porte est à peine for- ce à déconcerter Alberte. - ... C'est-à-dire que votre si-

tuation elle-même serait compro-

- ... Elle est tellement lourde à un cri du coeur, sans une croix de reproche amèrement à Claude l'état mes épaules, ma situation, que si - Ca, c'est de l'égalité!... de la Rédemption... Claude se promène de division dans lequel ils se trou- je ne vous la rends pas à cette heure vraie!... Parfaitement!... et vi- quelque temps seul, laissant son vent, la mort accidentelle de l'ou- même, c'est uniquement à cause de un intrigant et un ambitieux; mais. âme s'imprégner de la misère mo- vrier, et surtout son enterrement ma femme et de mes enfants; mais au fond, je sais absolument ce qu'il Les fossoyeurs présentent un peu rale qui monte de ces sous-sols faits religieux qu'elle qualifie de viola- si vous ou M. le comte preniez l'i- faut penser de lui et de vous. . Due de terre au bout d'une spatule de de cadavres d'ouvriers, morts, pour tion de liberté de conscience, puis- nitrative de la briser, soyez bien bois, et les ouvriers de Sandrin en un grand nombre, dans la lâcheté que, tout d'abord, la veuve avait sûre, Mademoiselle, que je n'aurais tiez?.. Votre honnêteté y constitue l'entourage du contremaître, si ceux vais; donc Sandrin devient le plus jettent avec profusion, car elle est du respect humain et l'oubli de promis à Sandrin le convoi civil: qu'un mot à vous dire, et ce serait: pour moi la plus essentielle sécu-

Le jeune homme s'en retourne, contre l'usine entière, et vous êtes | forcerait à s'occuper de l'usine terait, surtout en ce moment, dans pour vous, M. de Saint-Agilbert toute une série d'embarras inextri-

> - Vous avez bien changé, Monsieur Routier...

> - Peut-être pas tant que vous le pensez!

- Allons donc!.. Vous êtes dans vos jours noirs!... Moi aussi, j'ai les miens; il faut secouer tout cela. que diable!... Vous seriez le Pape, vous auriez des ennemis!

— Des amis aussi... - Mais vous en avez.

— Ici..?

— Oui, ici.

- Qui donc?.. — Mais moi..

Alors, faisant volte-face avec cette hypocrisie féminine, inconsciente tellement elle est instinctive, Alberte tend à Claude la main en un geste de camarade:

- Mon ami - et elle appuie sur ce mot, - nous nous sommes fait de la peine bien inutilement tous les deux, ce matin; je me suis laissé impressionner par Sandrin, qui est deviendrait l'usine si vous en sorrité!... Seulement, vous êtes susceptible comme tous les terriens:



## UN TEXTE A LIRE ET A MEDITER

### Les chefs qu'il nous faut

PLAN:

- A. Introduction.
- 1. La triste réalité. 2. D'où vient le mal?... deux
- grandes causes: a) La philosophie matérialiste:
- causes immédiate b) L'esprit d'anglicisation: cau-
- se médiate.
- 3. Qu'est-ce qu'un chef?
- B. Les chefs qu'il nous faut.
- 1. Culiure physique. 2. Culture intellectuelle.
- 3. Formation religieuse et morale. humain: "Je n'ai pas peur de toi"
- 4. Formation nationale.
- 5. Formation sociale.
- C. Le chef en action.
- 1. Qualités d'action. 2. L'exemple personnel.
- 3. Les oeuvres: Catholique, sociale, nationale, politique, etc.
- 4. La parole.
- 5. La plume.
- D. Péroraison.

### Les chefs qu'il nous faut

INTRODUCTION:

Plusieurs parmi vous, forts du souvenir de la dernière année académique, me voient peut-être sur le théâtre avec un peu d'appréhension; c'est qu'ils auraient oublié leur dictionnaire LaRousse à l'étu- seul constitue une merveille aujourtude. N'ayez aucune crainte. Je ne d'hui, d'où vient le mal? D'où vient viens pas ici répéter une scène des "Précieuses Ridicules". Je cède volontiers aux confrères philosophes rai ici que deux grandes causes: 1. rai mon imagination sommeiller dans son épaisse carapace. Je serai directe. également insensible à l'originalité, aux fleurs de rhétorique, aux jeux d'esprits, qui perdent toute saveur lorsqu'ils prennent origine dans la seule franche vérité, quelque cruelle, quelqu'audacieuse qu'elle puisse être.

### 1. LA TRISTE REALITE

Maintenant que ce petit préambule a quelque peu éveillé votre cupas de chef laïques... ou presque Catholique est officiellement établi térialisme l'a franchi! dans le diocèse de Gravelbourg. Si saires dans quelques districts sont de purs communistes! Dans quelques paroisses, franchement catholiques pourtant, le maire, les conseillers, et la machine municipale doctrine sociale et économique? Où Nous voyons par cela même pour-terrasse sur le chemin de Damas,

sont les champions du droit divin prits-chefs. Pour nous, chers acadé- heureux retentissement sur la for- intellectuelle. L'esprit-chef saisit la dans la famille, et dans l'éducation? miciens, nous savons tous que nous mation morale et intellectuelle. Nos vérité en assujétissant ses facultés La presque totalité de nos politi- sommes ici l'espoir de cette société, ancêtres, découvreurs et colons, ont ciens ne sait pas résister au mirage spécialement de ce peuple cana- eu besoin de muscles et de nerfs nation) à une intense curiosité ind'une bourse bien gonflée par des dien-français, qui salue déjà en d'acier autant que d'énergie momanipulations financières plus ou nous ses chefs, les chefs qu'il lui rale (Abbé Groulx). Il faut alors moins honnêtes! D'autres exemples faut vivre, s'orienter, grandir, et faire grand souci du corps et de plus immédiats pourraient froisser s'épanouir. Voyons donc alors qu'la juste réserve du moment. En voi- est-ce qu'un chef, pour considérer me jadis Pie XI, pour acquérir la là assez, je crois. Enfin, je voudrais ensu te les chefs qu'il nous faut. connaître l'homme qui- peut le front haut, la voix forte, et la main sur le coeur, dire sans mensonge comme sans forfanterie au respect

Où sont donc les chefs? On crie de bord et d'autre: "Donnez-nous des chefs! Faites-nous des Chefs!" C'est donc dire qu'il n'y en a pas et que le besoin se fait très pressant! Heureusement, et je suis fier de faire cette exception, les chefs ne manquent pas dans les rangs du clergé catholique. Sans sortir des murs de ce Collège, nous pouvons saluer avec admiration, nos professeurs, de véritables chefs ceux-là. C'est la gloire de l'Eglise Catholique, et une grande preuve de sa divinité, d'avoir eu de tout temps une armée remarquable de chefs, d'apôtres, de martyrs.

### II. D'OU VIENT LE MAL?

Mais, puisque la pénurie de chefs est si visible, puisqu'en découvrir un que si peu suivent cette vocation offerte à plusieurs? Je ne mentionneles attraits séduisants d'une thèse La philosophie matérialiste, cause à quatre points; de même je laisse- immédiate et directe. 2. L'esprit d'anglicisation, cause médiate et in-Aujourd'hui, on fait fi de la mo-

rale chrétienne, tant de fois séculaire! Partout on ne voit plus qu'une matérialisation révoltante mon chef et ont pour organe de pu- quisqu'elle satisfait les plus basses blicité mon frêle gosier. Je ne viens sensualités. Le moyen de réaliser pas non plus prêcher la Révolution la plus grande satisfaction matéou déclamer à la "Gambetta". Non, r'elle de la vie, selon les extrémismon unique souci sera de respecter tes et les assoifés, c'est de se ranger au plus tôt sous la bannière du Communisme! "Après tout il n'y que l'ordre social et chrétien à renverser! Donc à bas toute conrainte religieuse, allons gouter le plus grossièrement, le plus avidement, le plus complètement, et le riosité, voyons sa raison d'être. Où plus longtemps possible à la coupe conduit-il Simplement à l'énoncé les voluptés! Satisfaisons tous les de la triste réalité: Nous n'avons appétits, toutes les passions! Descendons de plus en plus au point pas. Fouillez les rangs tassés de le substituer un singe à Adam! Voinotre population Provinciale. Nom-) là l'enseignement chrétien renvermez-moi, si vous le pouvez, un seul se!". Tel est le langage conscient véritable chef laïque, soit dans le ou inconscient et l'oeuvre du me dis-tu: c'est tous des "ankilodomaine religieux ou national, soit matérialiste, et la société de sés"! On a peur de faire l'original, dans les cadres politiques et so-sombrer de plus en plus, jus- de figurer (selon les blasés) comciaux! Prenons des faits plus con- qu'au fond des idéologies païencrets. Pensez-vous qu'on puisse a- nes de l'Antiquité! Ah! le voilà bien veuglément compter sur un étudiant l'homme nouveau, l'héritier du mode, les esprits forts. Les jeunes qui sort du Collège Mathieu avec un XVIIIème siècle, du siècle voltai-B. A., et qui pendant les vacances rien! Le voilà l'homme des Encyécrit en anglais à un confrère cana- clopédistes, qui pour ne pas répédien-français comme lui, et dont ter le "non serviam" de Satan, n'en ces jeunes poitrines . . . . tu y conle contenu de la lettre n'est que ba- ont pas moins déifie la raison. Eh states une vive chaleur, signe évilivernes et mondanités? Plus de 70 bien, messieurs, aujourd'hui la rai- dent d'intense combustion! Mais te crie, jèciste, le besoin d'un ami, élèves de Willow-Bunch ont passé son se venge! Privée des lumières par nos collèges classiques. Résul- spirituelles, elle s'est vu contrainte qui le dévore ce coeur de la jeutat? La paroisse réclame des chefs, de ne plus voir, de ne plus opérer nesse! . . . alors qu'il devrait bruler mais en vain! L'A.C.F.C. demande que selon la nature. Mais la nature des conférenciers pour sa journée rejeta vite le joug de la raison. Tout Hein, l'ami, s'ils avaient un direcpatriotique. Nous avons bien en- dorénavant n'obéit plus qu'à des teur . . . le voilà le remède! L'escore des professionnels, des gens forces matérielles! De cette étape au prit-Saint leur recommande lorslettrés. Combien ont répondu à l'ap- triomple pur et simple de la brute, pel? Où sont les chefs? L'Action il n'y avait qu'un pas. Ce pas, le ma-

Moins prononcé est le second je comprends bien la définition de mal. De plus, il est un mal propre Pie XI, on parle de participation du à la race canadienne-française. Ce laïcat. Nommez-moi donc alors nos chancre s'attaque sur tout à nos écochefs d'Action Catholique? Dans le les, et il se répand avec la fécondité domaine scolaire, faute même de des champignons. Il enlève aux pechefs de second ordre, nos commis- tits Canadiens-francais le droit à leur langue, en attendant de pouvoir par cette première conquête triompher de leur foi.

Ce tableau semble peut-être un l'ignorance du vice, . . . ou celui de tes, soi-disant "inoffensifs'. Où lo- la situation, les difficultés du jeune DENCE indispensable. gent-ils donc les chefs de la saine homme qui prétend au titre de chef. St. Paul, alors que la grâce le

chefs, et quel dévoir incombe à la énergique développement physique, esprit. Aujourd'hui, pour dominer

### QU'EST-CE QU'UN CHEF:-

Qu'est-ce qu'un chef? Bien des définitions ont été données. Il nous manque encore cependant une définition classique. Mais, pour tous, un chef c'est d'abord une âme d'élite, puis une âme conquérante. Un che c'est un quelqu'un qui a réalisé un equilibre sage et stable de toutes ses facultés et cela au plus haut degré. Il possède donc une intelligence lumineuse qui sait voir, comprendre, diffuser, une volonté qui se connaît, qui sait diriger ses pass'ons, qui sait entreprendre, perséverer, conquerir, un coeur qui sait aimer et se donner.

### LES CHEFS QU'IL NOUS FAUT.

Les chefs qu'il nous faut possèderont donc une forte culture physique pour mieux conquérir, une vase culture intellectuelle pour dominer, une haute formation religieuse. et morale pour se donner au bien, une profonde formation nationale pour faire grandir leur race, une saine formation sociale pour régénérer.

### 1. CULTURE PHYSIQUE:

ARTICLE 7.

2. Sa jeunesse, il la veut:

DIRECTION:-

sa santé, s'adonner aux sports, comvigueur corporelle. Ne visons pas à l'athlétisme, mais au sage contrôe des sens par la raison. Une savante prudence dans les exercises corporels développe, embellit, fortifie. Ce développement, cette for ce, cette beaulé, ajoute un cachet de virilité et de distinction. L'âme sculpte l'âme. La distinction extésulpte l'âme. La distinction extérieure a la vertu de l'auto-suggestion. Les bonnes manières, un maintien distingué sont une expression qui parait au dehors mais qui r'est que le reflet d'une âme belle et noble. Cicéron identifie le dé corum avec la vertu. Les formes es gestes, les mouvements sont un angage aussi expressif que les mots rticulés. Ce maintien symbolise 'humilité, la charité, la chasteté, a prudence, la délicatesse et la disrét on. Quand il faudra conquérir, donné au Christ par Lacordaire. II. CULTURE INTELLECTUELLE.

Et tout d'abord le chef doit pos- cation d'un chef. Se limiter au ritable chef, fruit de l'éducation reéder une forte culture physique. développement du corps seul équi- ligieuse, est l'homme surnaturel qui Les tâches de demain demandent de vaut à l'élévage d'un magnifique

Un Jéciste

(e) PUISSANTE DANS SA

St. Bernard disait un jour: "Celui qui se gouverne soi-même est gouverné par un sot." Dans nos tristes temps, ami jéciste, combien est importante la DIRECTION spirituelle!

Le tylce est applaudi, acclamé partout bêtement par jeunes et vieux. Il n'y a plus de vraie jeunesse me un "p'tit Jésus de Prague"! Et l'ambiance fait fureur, crée la ont le coeur vide. . . . .

Non, il n'est pas vide, mon copain, il chauffe hélas! . . . touche c'est le charbon des passions un encens d'amour au Seigneur! qu'il dit: "Mon fils, ne faites rien sans conseil, . . et après l'action yous ne vous repentirez pas." Si on soupçonnait seulement quelle IMPORTANCE peut avoir un bon conseil à ces heures difficiles de la dix-septième année!....

Inutile de se le cacher, copain jéciste. Eien menteur qui nie qu'à notre âge, on a pas de petits et de grands TROUBLES.... ri nous secoue tout l'organisme c'...le COEUR! Voilà le danger! quel

entend une voix qui le somme d'aller s'instruire chez Ananie avant A. C'est un ETUDIANT qui de se mettre à la prêche du Christ. forme sa JEUNESSE au CHRIST: Eh bien, nous avons tous besoin d'un Ananie avant de nous lancer dans la grande vie! Celui-là prend la main d'un SEDUCTEUR qui re-TEUR !!!.....

> Les animaux de la basse-cour et d'ailleurs, les astres, les hommes eux-mêmes dans les contrats, les affaires, la santé, tout l'ordre enfin que nous voyons dans le monde répond à une direction savante et merveilleuse.

> Et nous, NOUS, tourmentés comme le dieu Prométhée d'un vautour qui nous dévore les entrailles, nous, dis-je, nous restons complaisants! Nous fuyons la direction comme une bête noire! ! Quelle folie!! Ne nous damnons pas si bêtement toujours, faisons un peu de résistance, bagasse! Voyons clair dans notre coeur, abîme de grandeur et de bassesse! . . . et pour cela . . . . la DIRECTION! Le coeur sur tes secrets, tes chagrins, tes misères, tes fautes, et sur tout le cortège des contradictions de la jeunesse le baume réconfortant. Comme ton coeur déverse son sang dans les artères, ainsi verse tes se crets dans le coeur de ce prêtre, ami des souffrants et des miséreux

Affiche tes vraies couleurs jecis- C. LE CHEF EN ACTION:tes! Plus de recul! Vas-y mon vieux va vers ce coeur de père.... son contact ranimera le tien! Vas-v en toute confiance, en toute humilité, courage et respect. Tu en reviendras comme d'une rosée comme d'une "douche" bienfaisante!

Une fois que tu es conquis à la direction . . . . conquiers aussi ton frère . . . tout près de toi . . qui

jécistement,

quoi notre pays compte si peu de nous, futurs chefs, un constant et animal. Il faut de plus éduquer son ociété adulte de façonner des es- non pour lui-même, ma's pour son un chef doit être une compétence inférieures (sens, mémoire, imagitellectuelle. Il sait juger avec loyaué, vigueur, puissance. Voilà l'arne nécessaire à la troisième opération de l'esprit. En effet, bien raisonner suppose un esprit en puissance de passer d'une vérité à une autre, capable de déductions. Un esprit chef voit plus vite, plus clair plus lo n que les autres. En ce sens nos études classiques donnent à 'intelligence de la vigueur et de la finesse. Un humanisme, enrichi par 'art et la littérature, permet aussi le léveloppement des sciences et de a philosophie. Prenons garde cependant qu'une spécialisation prématurée compromette l'équilibre de l'esprit. Visons plutôt à devenir des esprits créateurs.

### III. CULTURE RELIGIEUSE (MORALE):

Mais l'éducation de l'esprit seul peut produire un esprit faut et dan gereux. Une juste part revient à la formation de la volonté, moteur qu' met en branle nos passions et les dirige pour l'action. Donc, pour ocombien grande sera alors cette dis- pérer dans le bien, le chef devra tinction extérieure qui dit ce qu'- posséder surtout une haute culture est l'homme. Que l'ambition du morale et religieuse. Le problème chef soit d'hériter du titre de pre- de la finalité des êtres l'y obligent m'er gentilhomme du monde, jadis Tout homme doit connaître sa fin propre. C'est alors que l'éducation chrétienne embrasse la vie humaine sous toutes ses formes, afin, dit Pie XI, de l'élever, de la diriger, et Mais, je le répete, un juste équili- de la perfectionner, selon les exempre doit être conservé dans l'édu- ples et la doctrine du Christ. Le vépense, juge, agit selon la droite raison, éclairée par la loi de Dieu Puisque nous serons les entraineurs de demain, acquérons, chers messieurs, le maximum de culture morale et religieuse afin de nous donner cent pour cent à l'apostolat du bien.

### IV. FORMATION SOCIALE:

Sans respect pour les traditions disons qu'il faut de plus au vrai fuse de la donner à un DIREC- chef le sens social. Aujourd'hui, les principes de justice et de charité doivent être rappelés de l'exil et restaurer dans les cadres de la so-

### V. FORMATION NATIONALE:

D'ailleurs, dans cette régénération sociale et morale, le chef sera puissamment aidé par un facteur important: l'éducation nationale. L'homme se doit à sa patrie, à son milieu social; a fortiori, un chef doit cultiver un ardent patriotisme par l'étude complète de son histoire nationale. Ainsi, il pourvoiera à l'épanouissement de sa personnalité ethnique et à la survie de ses frères. Pour le chef canadienfrançais, il s'agit de ressaisir l'âme française et de l'implanter une fois pour toute dans cette province. Pour cela, le chef sera fier de son pays, de sa race, de son héritage national. Il évitera ce patriotisme verbeux, étroit, exclusif, pour une action pratique et efficace. L'A.C. F.C. compte sur des chefs pour vivre, non usr des parties de "bridge" L'Eglise, la patrie, la société demandent des chefs d'action.

Et nous voilà à la dernière partie de ce travail. Nous avons assisté à la formation complète du chef, voyons-le maintenant à l'oeuvre. Selon la volonté de Pie XI, l'action se doit dans le milieu où nous devons vivre. Mais où qu'agisse le chef, les qualités d'action suivantes kui seront indispensables. I. rêvasse à maintes solutions au brû- L'oubli de soi pour mieux servir, chemin prendrons-nous? Celui de lant problème de la jeunesse. Conquiers-le . . . tu rendras ainsi un conquête, "noble jalousie", si je souciance le succès de communis- nous fait mieux connaître le milieu, ici q'un directeur est une PROVI- du Christian de Ch une des deux mains de Dieu; celle qui entraîne par l'extérieur, alors ARSENE que l'autre saisit par le dedans. 3.

main. Si jamais on nous demande, parole, nous les mettrons au sercomme jadis la servante à St-Pier- vice de toutes ces causes. re: "Tu es de la bande du Galiléen, D. PERORAISON: toi?" -, répondons de suite: "Oui, et j'en suis fier! Tu dixisti". 4. La générosité. Se donner, voilà le rêve l'action du chef dans cette provind'un chef. 5. L'amour de sa cause, ce. Puisque l'avenir nous appelle l'aimer jusqu'au sacrifice, jusqu'à au rôle de chef, répondons génél'héroïsme! 6. La bienveillance, clé reusement. Faisons notre quote-

sa source, qui est Dieu".

out les ennemis de cette dernière

'orgueil, l'inertie, et surtout l'exalde chef comme Canadien-français devant plus petit que lui! de cette province nous appelle d'a-Prêchant d'exemple, nous pourrons VOICI!! lors prêter main-forte à l'Action atholique, qui oblige tout laïque à apostolat du Christ. Nous rayonerons donc le Christ et son amour. afin d'arracher de tous ce cri du e paralytique près de la piscine, et Le vote fut de 28 à 14. La réso-

Le courage. A bas le respect hu- | donné des talents de plume et de

Fac hoc et vives! Telle doit être qui ouvre tous les coeurs. 7. En part pour nos frères. Le salut du dernier lieu, le chef rayonnera la monde a été réalisé par un Crucijoie. Rien ne résiste à cette vertu fié. Imitons-le dans sa conquête. Requasi-divine. Parfois, souvent mê- gardons notre maître le passé, comme, son objet peut être une créa- me nous y invite si fièrement l'abture, mais inconsciemment par e'le bé Groulx, mais regardons davanon va à Dieu. C'est ce qui faisait tage l'avenir, en saisissant l'insdire à Claudel: "Quoique vous pen- tant présent, le seul qui nous apsiez, vous ne vous rapprocherez pas partienne. Claudel le disait bien: de la joie, sans vous rapprocher de "Nous sommes des délégués de la lumière". Eh bien, ne la laissons Ainsi équippé, un chef fuir a sur pas sous le boisseau!

Honneur à celui qui se lèvera qualité: l'égoïsme, son fils ainé, pour conquérir, car un Dieu se charge de le récompenser! Honte à ation considérée comme état d'es-l'indécis qui pactise avec l'erreur, prit. Et puis, à l'oeuvre! Notre rôle au "peureux" qui courbe l'échine

L'Eglise, le Canada, la race débord à l'exemple personnel, ce qui mandent des chefs! Eh bien, tous onsacrera notre vraie personnalité. et chacun, répondons fièrement: ME

Arsène LAUZIERE, Ph. Sr.

### CONTRE L'IMMIGRATION

VICTORIA, — La législature de naréchal Chiang-Kai-Chek: "Com-la Colombie-canadienne s'est propien est illimitée l'amour du noncée contre toute immigration Christ!" Partout le chef est apô- orientale en cette province. Une re, comme son divin Modèle, qui motion conservatrice contre l'imonquiert Zachée sur son sycomore, migration des orientaux au Canada lathanael sous son figuier, Simon fut adoptée sur un amendement Pharisien dans sa salle à man- des libéraux limitant le débat aux ger, la Samaritaine près d'un puits, intérêts de la Colombie-canadienne.

Nous participerons à la diffusion lution est ainsi rédigée: "La chaml'une saine doctrine sociale et po- bre se prononce contre toute immitique. Bien plus, nous écouterons gration des Chinois et des Japonais appel de la race, de notre A.C.F.C. en Colombie-canadienne et tient à lu "Patriote", notre organe pro- ce que le gouvernement provincial vinc'al, de notre Collège, manufac- notifie Ottawa de cette déterminaure de chefs. Et si Dieu nous a tion".



anglais, notamment des pièces de

ie à ces émissions et satisfaire l'important public de langue française, Canadian Broadcastin Corp. envisage de diffuser des pièces classiques françaises d'auteur tels que Molière, Racine et Corneille.

Shakespeare. Pour faire contre-par-

"Malheureusement, le Canada ne ossède pas d'acteurs français ases en vue pour enregistrer ces pièes. La Compagnie de radio-diffuion canadienne a donc envisagé de aire enregistrer ces pièces en Frane. Le seul inconvénient de ce sysème est le prix de revient.

"La diffusion de pièces françaies, jouées par des acteurs français n renom, ne peut que servir la

français doit trouver un moyen de On compte 3,000,000, de Canadiens Broadcasting Corp." soit en "prêvenir en aide à la "Canadian rançais au Canada, Jusqu'à pré-tant" des artistes de nos théâtres ent, la Compagnie de T. S. F. Ca- nationaux, soit en intervenant finadian Broadcasting Corp. s'est nancièrement. L'occasion de faire pornée à diffuser des classiques une propagande adroite et utile ne doit pas être négligée."

De Presse-Publicité:



ET LES TROUBLES DES REINS

DU SANG

KING GEORGE CIGAR STAND P. J. Hughes, Prop.

### Vend tous les journaux, le Patriote inclus. KING GEORGE HOTEL. SASKATOON, SASK

HOTEL PATRICIA Chambre simple \$1.00 et plus

Taux spéciaux pour famille Toutes chambres extérieures. Eau courante chaude et froide. Courtoisie et atmosphère de chez nous. entre la 24e et la 25e rue 2e av

près de la Baie d'Hudson.

Produits de Jos. E. Seagram & Sons Limited, Waterloo, Ont.

CONTRIBUTIONS DE NOS CORRESPONDANTS

# La Vie Française en Saskatchewan

## La Journée de l'A. C. F. C.

### **FERLAND**

PERCEPTEURS: MM. A.-F. Chabot, F.-J. Dion, J.-N. Couture, H.-A.

\$1.00: M. l'abbé Brouillard, MM. H.-A. Barsalou, Jos. Chabot, A.-F. Chabot, Louis Fournier, Aristide Fournier, Léo Fauchon, F.-J. Dion, Joseph Morin, J.-N. Couture.

50 sous: MM. P. Bauford, C. Fournier, Antonio Chabot, Ant. Fournier, Thomas Fauchon, Ephrem Bauford, Paul Morin, Hector Hébert, Charles Boisvert.

25 sous: MM. Ed. Chabot, Noé Dion, Paul-Emile Lacasse, J. Hudon, W. Pataine.

10 sous: Art. Nogue. Total perçu: \$17.35.

### JACKFISH-LAKE

Général de l'A.C.F.C.

PERCEPTRICES: Mlles Thérèse Monique St-Amant, Christine Bru, lin. Louise Sansregret.

\$1.00: Monsieur l'abbé J.-A. Cour-Amant.

75 sous: Anonyme.

Ferron, Charles Day, Elphège Cari- Billette. gnan, Paul Baillargeon, Mme Amédé Lavigne, Mlles Béatrice Coursol, Mildred Beaudoin, M. Jos. Dion.

35 sous: M. Pierre L'Heureux. reux, Jos. Carrière, Jos. Bru, Wil- J.-B. Trudeau. frid L'Heureux, Edmond Gagné,



Bru, Robert Lavoie, Willie Bour- domicile M. Vic. Boutin, dont la rière, Arthur Blanchette, Mme J.

15 sous: M. Yves Carrière. 10 sous: MM. R. Rocheleau, Ph. provisoirement un emploi. Lortie, W. Délisle, Mme Jos. Dion. Total perçu: \$20.65.

### DOMREMY

Premier versement Second versement:

### SEDLEY

M. le Docteur Laurent Roy, président-général de l'A.C.F.C., de Ré-protestants. CONFERENCIER-DELEGUE: M. gina, MM. L.-P. Côté, A. Perron et l'Abbé Antonio Coursol, Aumônier- Hercule Robert, de Montmartre, M. été élaboré par notre Rév. Soeur Bourassa, de Régina.

PERCEPTEURS: MM. Jérôme Bé-Gérard, Germaine Cadrain, Rhéa chard, Paul-Antoine Béchard, René Cyr, Emma Bélanger, Alice Gagné, Béchard, Louis Coupal, Mme Hame-

\$10.00: Béchard Frères.

\$1.00 MM. Jérôme Béchard, Lord Quel énorme travail, disait ensuite sol, MM. Jos. Gervais, Jos. Gérard, Poissant, Louis-L. Béchard, Paul au fond de la salle plusieurs per-Georges L'Heureux, Clément Bru, Dupuis, Paul---Antoine Béchard, sonnes, et quelle patience extraor-Henri Bru, Eugène Dixon, Jos. St- Henri Béchard, L. Coupal, D. Bi- dinaire, de la part des directrices! gonesse, Mlle Irène Normandin, Oui, sans doute, mais aussi, d'au-Mme Achille Normandin, MM. J. tre part, quelle consolation pour el-50 sous: MM. Frank Cyr, Noël Circe, Docteur Parent, J.-L. Gervais, les, et quelle juste fierté en pen-Gervais, Eudore Cadrain, Thomas G. Abello, Euxupère Béchard, P. sant au résultat final.

75 sous: M. Vildas Thibert.

Marcel Béchard, Albert Hamelin, répétés et prolongés, de marquer Mlle C. Poissant, MM. Bruno Pois- son admiration et sa reconnais-25 sous: MM. Edouard Délisle, sant, A. Blanchard, Hermas Cou- sance. An nom de tous, à nouveau, Henri Esquirol, Frank Belland, pal, Jos. Madore, Adélard Hamelin, qu'il me soit permis d'offrir nos Marcel L'Heureux, Antoine L'Heu- F. Dambly, Mme G. Normandin, M. plus chaleureuses félicitations et

Jos. L'Heureux, Henri Lavigne, Da- Léon Desautels, J. Gilbert, Eugène enfants qui ont si bien profiter de Béchard, Philippe Béchard, Her-leurs leçons. bert Baker, G. Béchard, A. Leduc, Emile Giroux, Marius Jacques, laoul Hamelin, Josias Lefebvre, Paul Gibeau, Philippe Coupal.

Total perçu: \$36.50.

## A. C. LELLINE ALL

M. et Mme Ernest Gatin, avec leurs petits enfants sont allés derniérement à Régina, en visite chez

ALLEES ET VENUES: O. P. GODIN, BIG RIVER, SASK

Nous souhaitons à tous

Une Bonne et

Heureuse Année

et beaucoup de succès en

l'année 1939

North Star Lumber Co. Ltd.

LE WHISKY ÉCONOMIQUE

Administration et personnel

nos clients

Imase Arcand, Ph. St-Amant, Mémi | M. et Mme Têtu, le pére et la mére Arcand, Monsieur Brenier, René de Mme Gatin. Ils ont ramené à gault, Arthur Lavigne, J.-N. Car- maladie n'avait de fait rien de grave.

Mme J. W. Brodeur, et Lévis sont

### GRAND CONCERT-

Hubert, Nos espérances, à tout point \$14.27 de vue, ont été dépassées. Tempé-16.83 rature idéale, routes excellentes, Chabot, Antonio Chabot, Alfred Nouveau Total: ...... \$31.10 cipe, invitait à venir à la fête. Aus- la paroisse, puisqu'il y a déjà passé CONFERENCIERS - DELEGUES: au complet s'étaient joints un grand decesseur. nombre d'étrangers, catholiques et

> Un splendide programme avait institutrice en collaboration avec Mme J. W. Brodeur. Leur dévouement illimité et leur admirable savoir-faire, avec la bonne volonté et les réelles dispositions naturelles de nos enfants ne pouvaient qu'être couronnés du plus grand succès.

L'assistance n'a pas manqué de manifester toute sa satisfaction, et, 50 sous: MM. Adélard Béchard, par des applaudissements nourris, nos plus sincères remerciements 25 sous: MM. Adrien Ouellette, aux dévouées organisatrices et aux

fidèle au rendez-vous. Il avait mê- veaux époux. me tellement hâte de revoir ses chers enfants de St. Hubert, et de BAPTEMES; lour donner le preuve qu'il venait fin de la dernière scène, et de se drigue (Albertine Bonneau). Par-

Il avait promis d'être généreux. Il l'a été au moins autant que d'habitude, sinon plus encore. En a-t-il distribué de ces cadeaux !!! Il en a eu pour tous les enfants, même pour plusieurs dont la moustache rèussissait fort mal a dissimuler l'âge plutôt mur. Et il a remoli son rôle avec une amabilité, une grâce, un charme qui semblaient doubler la valeur des objets distribués.

Le prix d'entrée de la soirée été gagné par M. Lucien Jeannot.

La caisse de pommes de la loterie est échue à Melle Kay Benson de l'Hospice. Que'lle bonne aubaine pour les pensionnaires de l'Hospice. Quel régal!!! Plusieurs jours a près, parait-il, plusieurs d'entre eux s'en pourléchaient encore les

DEPART DE M. L'ABBE DUMAIS..

Monsieur l'abbé Charles Dumais, vicaire à Willow-Bunch depuis un pen plus de deux ans, a quitté cette Ponteix. paroisse le 11 décembre dernier, pour retourner dans le diocèse de Québec où Son Eminence le Cardinal le rappelle.

Le dévouement c' le zèle qu'e montrés M. l'abbe Dumais dans cet te paroisse au cours des deux dernir dans la mémoire de tous. Les scouts et les membres de l'A.C.F.C. regretteront particulièrement ce départ. Sous sa conduite, en effet, ces deux groupements se sont beaucoup rée fut organisée par les instituteurs | Mme Théodule Landry fut vic-

H. Kugener, P.D., V.G., curé. Sous paroles de Mgr le Curé qui félicita la direction de M. Winslow, on pré- et remercia les organisateurs. senta une soirée canadienne du bon vieux temps. Les acteurs étaient: MM.: L. M. Mondor, A. Brochu, P. Gareau, O. Bruneau, Mme G. Fafard, Melles J. Winslow, et S. Cham-

Deux adresses furent lues. L'une au nom des Scouts. Une bourse fut aussi présentée à M. l'abbé Dumais qui, non sans émotion, sut bien répondre aux adresses.

Tous les paroissiens, connaissant allés passer quelques jours à Prince- les talents et le dévouement de M. Albert, où M. Brodeur a trouvé l'abbé Dumais, le savent capable de rendre de très bons service dans le diocèse de Québec comme ici. Leurs meilleurs voeux l'accompagnent 18 décembre: — Grand concert, dans son nouveau champ d'apostodonné par les enfants de l'école St. lat. Ils le remercient de nouveau d'eux.

Son successeur, M. l'abbé Lucien même pour les autos. Tout en prin- Poulin, n'est pas un inconnu, dans si, jamais encore, pour une circon- une vacance comme séminariste. stance de ce genre, nous n'avions Il est bienvenu, parmi nous, et nous remplie. Aux paroissiens presque la poursuite de l'oeuvre de son pré-

### NOUVEAU DIACRE:

Le 18 décembre dernier, dans la Cathédrale de Gravelbourg, M. l'abbé Lionel Mondor, de Willow-Bunch, était élevé au diaconat, par Son Exc. Mgr J. Guy, o.m.i., évêque de Gravelbourg. Le diaconat, on le sait, est le dernier ordre sacré avant le Sacerdoce. M. l'abbé Mondor sera élevé à la prêtrise au cours de l'année 1939. Ce sera l'occasion de grandes fêtes paroissiales, puisque c'est le premier enfant de la paroisse qui sera revêtu de la haute dignité du Sacerdoce. Nous félicitons le nouveau diacre et lui souhaitons nue sainte préparation à la prêtrise. Nul doute que tous les paroissiens se feront un devoir de prier un peu chaque jour d'ici à la date d'ordination pour obtenir du Ciel toutes les grâces dont le futur prêtre a besoin, et aussi pour que les fêtes paroissiales soient un succès sans précédent au point de vue température comme pour le reste. 11111 \* \* \*

MARIAGE: 61

Mgr H. Kugener bénissait le mari- nitorium de Fort qu'Appelle. age de M. Damase Lacerte et Melle Laurianne Lambert. Les témoins Le bon vieux fut ponctuellement étaient les pères respectifs des nou-

faufiler parmi les enfants avant la bre, fille de M. et Mme Roméo Ro-Hercule Robert, et Soeur Marie Paul, partement d'agriculture provinciaprosterner avec eux devant la rain et marraine, M. et Mme Philéas Blais (Bernadette Vandry.

Le même jour, a été baptisé Pean Robert Aimè, né le 7 décembre, fils de M. et Mme Euclide Bruneau (Elizabeth Casabon). Parrain et marraine, Jean-Robert Piette et Marie-Aimée Bohémien, représentés par M. et Mme Frédéric Desjardins (Eva Dallaire).

Le 15 décembre, a été baptisé Jean-Jacques, né le 5 du même mois, fils de M. et Mme Alexandre Rivard

Mgr le curé la ferminé, mardi dernier, sa visite pastorale. Dans une prochaine chronique, nous donnerons le recensement de la paroisse. Samedi, le 18, il avait assisté à l'ordination de M. l'abbé Mondor, à Gravelbourg.

Au cours de la semaine dernière, étaient de passage au presbytère: MM. les abbés Knauff de Verwood, Lemay de Fife-Lake, Roy de Bilimum, Bondreau vicaire à Ponteix, et M. Victor Bénard, relieur, de

M. L. Sylvestre, président du cercompagnie de M. l'abbé Dumais.

cances de Noël.

ARBRE DE NOEL:

Jeudi soir dernier, le 22, une soi-Ces deux groupements n'ont pas propriés à la circonstance. Le tout rant.

voulu laisser partir M. l'abbé Du- se termine par la distribution de mais sans lui manifester un peu de cadeaux par l'infatiguable et imreconnaissance. Le 10 décembre mortal Père Noël. Un grand nomau soir, veille de son départ, eut bre d'enfants s'étaient rendus à la lieu une soirée récréative en son Salle Lebel pour la soirée. Ils ont honneur, sous la présidence de Mgr appuyé, par applaudissements, les

Nous avons le regret d'annoncer la mort de Mme Irené Granger, née Corinne Bonneau. Elle s'éteignit pieusement, jeudi soir dernier, à par M. Sylvestre, président de l'A.- l'hoôpital d'Assiniboia, après un C.F.C., et l'autre par M. A. Lauzière, mois de maladie. Elle n'était âgée que de 38 ans et elle laisse dans le deuil, outre son mari et sa mère, 12 enfants et plusieurs frères et belles-socurs. A la famille si cruellement éprouvée, nous offrons nos sincères et profondes sympathies.

La fête de Noël a été célébrée avec grande solemnité cette année, pour le bien qu'il a fait au milieu La Messe de Minuit célébrée par Monseigneur J. A. Theriault assisté des Rév. Pères Foisy, et Gerein, d'Odessa avait attiré une grande foule et il y eut de nombreuses communions. Le choeur de chant dirigé par M. Jos. Levesque, exécuvu notre salle paroissiale aussi lui souhaitons un grand succès dans ta la messe du second ton harmonisée, et de nombreux cantiques anciens et modernes furent exécutés durant la messe de l'aurore. La chorale mérite certainement nos sincères félicitations.

> M. et Mme Gédéon St Cyr de Ponteix, Sask. arrivés pour passer l'hi-

des postes.

Mme Jules Deschênes de Mariapolis était de passage chez sa soeur Mme P. Bilodeau.

M. Adolphe Breton après une Iongue absence à Vancouver est revenu parmi nous et a repris ses andu choeur de chant en appréciation de ses services l'ont élu Maître chantre pour 1939. Nos félicitations. + + +

Parmi les malades qui sont en voie de recouvrement nous remarquons M. A. J. Boyer, Lucien Gou- Mme P. Wilvers. let, Philibert Perras, Ed. Marchand, Docteur Hotham, W. Ellis. et M. Lundi, le 19 décembre dernier, Paul Bilodeau qui va mieux au Sa-

> Les curlers ont organisé leurs clubs et huit équipes se disputent les prix. Une équipe de Candiac prend part aux concours.

des écoles de village, le 22 déc., sous campagnie du cartel du blé. A la Marie-Cécile-Rita, née le 26 novem- la direction de M. J. A. Malach, même séance M. Holland, du déa été un success sans précédent. La le, était aussi présent, pour nous exnombreuse audience applaudit cha- pliquer, les moyens à employer leureusement les maîtres et les élè- dans la lutte contre les sauterelles.

MARIAGE

M. Maurice Laval fils de M. Hervey Laval de Wauchope, unissait sa tait "La femme aux yeux férmés" destinée, au mois de novembre, à nous fut donnée par les artistes (Elizabeth Rivière). Parrain et mar- Mlle Rose Alma Laurent, fille de de Storthoaks. Ils ont été encouraraine. James Higgins et Hélène M. Edouard Laurent de Cantal. Après la cérémonie, il v eut un succulent déjeuner servi chez le père de la nouvelle mariée auquel M. le curé Fortin prit part. Le jeune couple partit en voyage de noce chez des parents et amis. Nous leur souhaitons joie et bonheur.

EN VISITE

MM. les curés A. Ferland et Joly étaient les hôtes de notre curé la semaine dernière, ainsi que M. J. Plamon de Storthoaks.

Dimanche dernier, une jolie pièce de théâtre fut donnée chez nous par une troupe d'acteurs de la pacle de l'A.C.F.C., est allé dans l'Est roisse de St-Antoine. Le véritable par affaire; il a fait le voyage en succès de ce drame n'a pas déçu la foule de spectateurs qui emplissaient Les jeunes de Willow-Bunch qui la salle. M. le président, leur adresétudient au Collège Mathica de sa quelques mots de félicitations Gravelbourg sont arrivés dans la pour leur succès remporté en leur départ, et laissent un beau souvediale. M. le curé Ap. Ferland les accompagnait.

ACCIDENT

développés. Les jeunes jouissent et institutrices de la paroisse, sous time d'une asez forte brulûre en maintenant d'un magnifique ter- la direction de MM. Barré et Bro- faisant un lavage à sa maison. Une rain de jeux, et tous peuvent tirer chu, professeurs à l'école du village, bouilloire remplie d'eau de lesgrand profit des soirées recréatives à l'occasion du dépouillement d'un sive versa sur elle. Le médécin fut ou conférences qu'organisent les arbre de Noël pour les enfants. Il appélé en toute hâte et constata y eut des chants et des saynètes ap- que l'état de la malade était rassu-



DE PASSAGE

M. Ferdinand Gauthier de Gravelbourg est venu passer l'hiver chez son gendre, M. Jean Gauthier, M. J. M. O'Shaughnessy est ac- il est le frère de MM. Louis et Edtuellement à Régina où il a obtenu mond Gauthier de Cantal. Nous lui de l'emploie dans le Département souhaitons la bienvenu parmi nous.

Dimanche, 27 novembre, en nore salle paroissiale, a eu lieu une partie de cartes et jeux divers, ainsi que la distribution des prix du concours de français de juin derciennes occupations. Ses confrères nier accordés aux élèves les plus

> Le premier prix de la partie de cartes pour les hommes à été gagné d'office. Le Rév. Père M. Granger, par M. Salomon Roussel; pour les et l'abbé A, Gagné étudiant en théodames par Mlle Toé Wilvers, le prix de consolation fut accordé à

Une jolie couverture en laine. fut gagnée par Mlle Gisèle George.

Mardi, 29 nov. a eu lieu le mariage de M. Fernand Perreaux à Mlle Lénora Harris. Longue vie de bonheur aux nouveaux époux.

Jeudi, 1' décembre, en notre salle paroissiale, une séance de cinéma, nous fut donnée par M. Stut, de la

M. Arsène Revet, est parti passer l'hiver, chez des amis à Darkhorn,

Dimanche, 11 déc., en notre salle, une magnifique séance dramatique, dont la pièce principale étrefois habité Bellegarde.

Mme Arsène Quelner de Storthoaks, est revenue habiter parmi nous, Mme Quelner avait déjà autrefois habité Belegarde.

Par la voix du journal, le chroniqueur, offre à la paroisse entière à tous les C.-F. de la province, à tous les lecteurs du Patriote, ses meilleurs souhaits de joyeux Noël Bonne et heureuse année et parfaite santé! Certes pendant le courant de cette année vous aurez des déboires, des lueurs d'espoir, des

## Accessoires pour

rations, venez nous voir. Nos prix vous surprendront

New Auto Wreckers 151 Rue River

Prince-Albert, Sask.

mais souvenez-vous, que vous combattez pour la cause de Dieu et que cette cause là, quand elle paraît vaincue, se trouve près de la vic-

instants où vous croirez tout perdu,

MESSE DE MINUIT

La messe Pontificale fut célébrée à la cathédrale, par S. E. Monseigneur R. Duprat, O.P. M. l'abbé A. D. Delisle, curé d'office à la cathédrale, ag'ssait comme prêtre assistant. MM. les abbés L. J. Daoust, et A. St-Pierre remplissaient les fonctions de diacre et de sous-diacre logie au Scolasticat des Pères Oblats de Battleford assistaient Son Excellence au trône.

Le chant a été magnifique, et l'assistance nombreuse.

NOUS PARLONS FRANÇAIS Prescriptions remplies avec soin

Vous trouverez ici tout ce qui s'achète PHARMACIE

En face du magasin Woolworth TELEPHONE 2011

Le Magasin de Linge pour Dames

le plus complet en Saskatchewan

Grand assortiment et prix très modérés.



Mélangé et embouteillé par Distillers Corporation Limited, Montréal EIER